

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

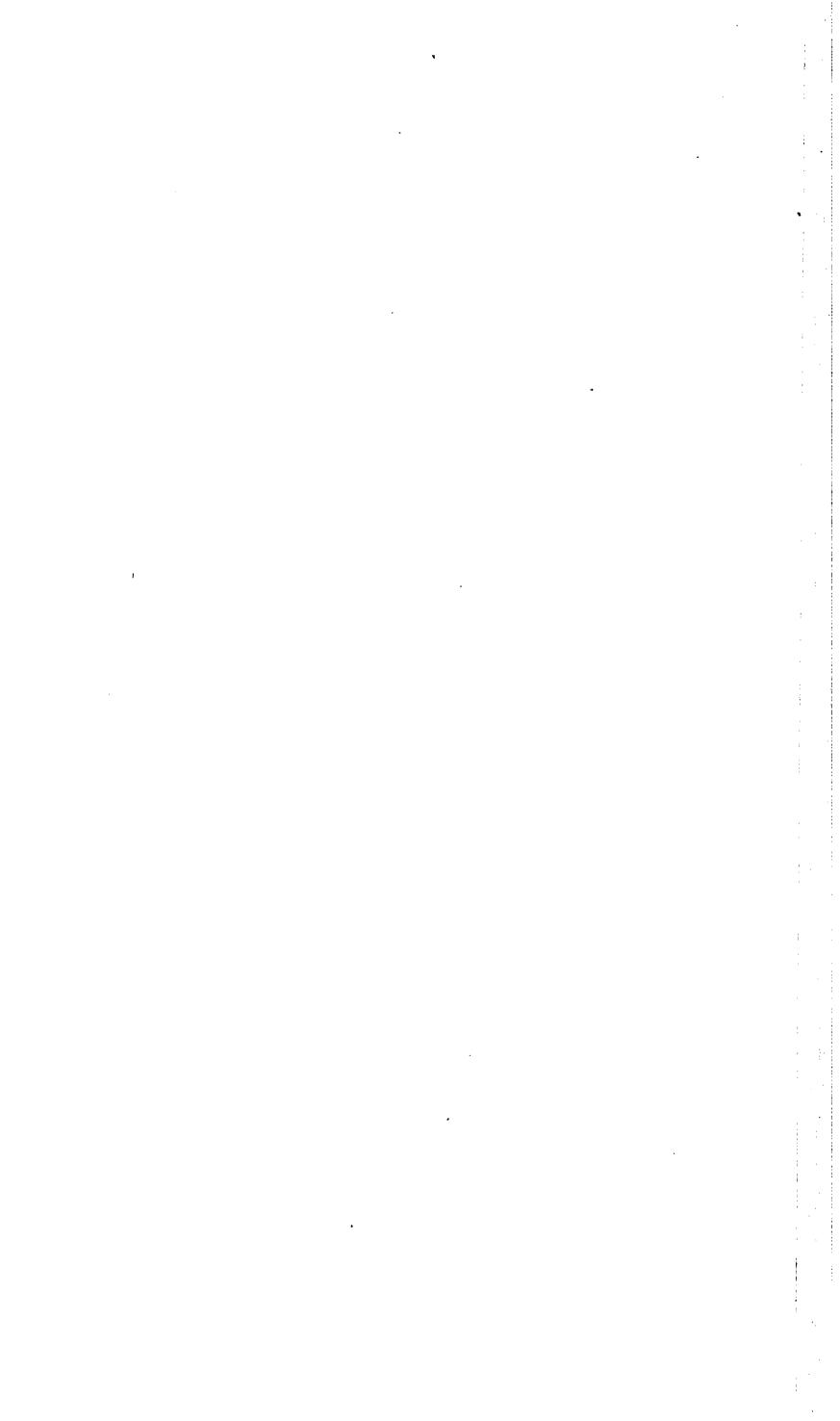

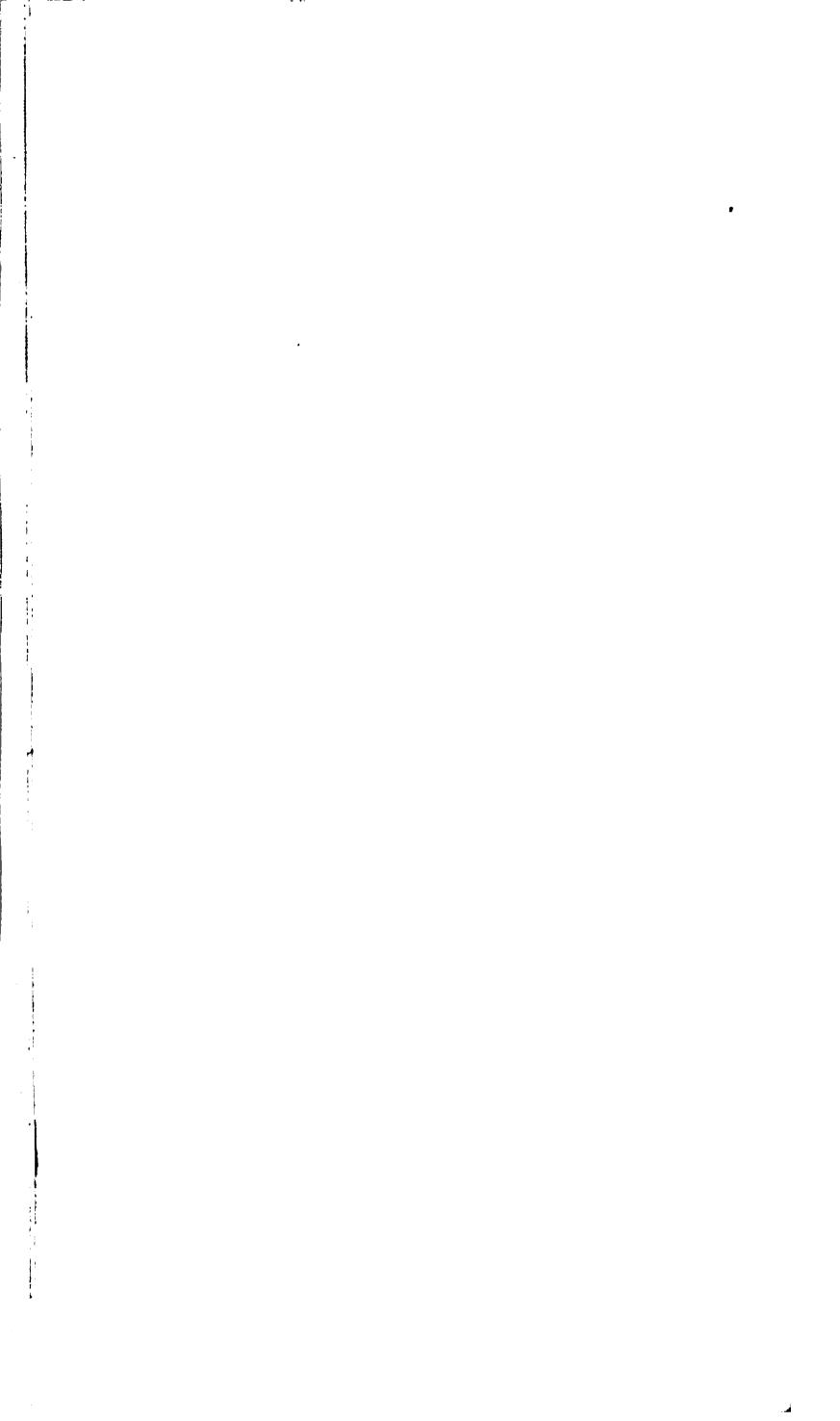

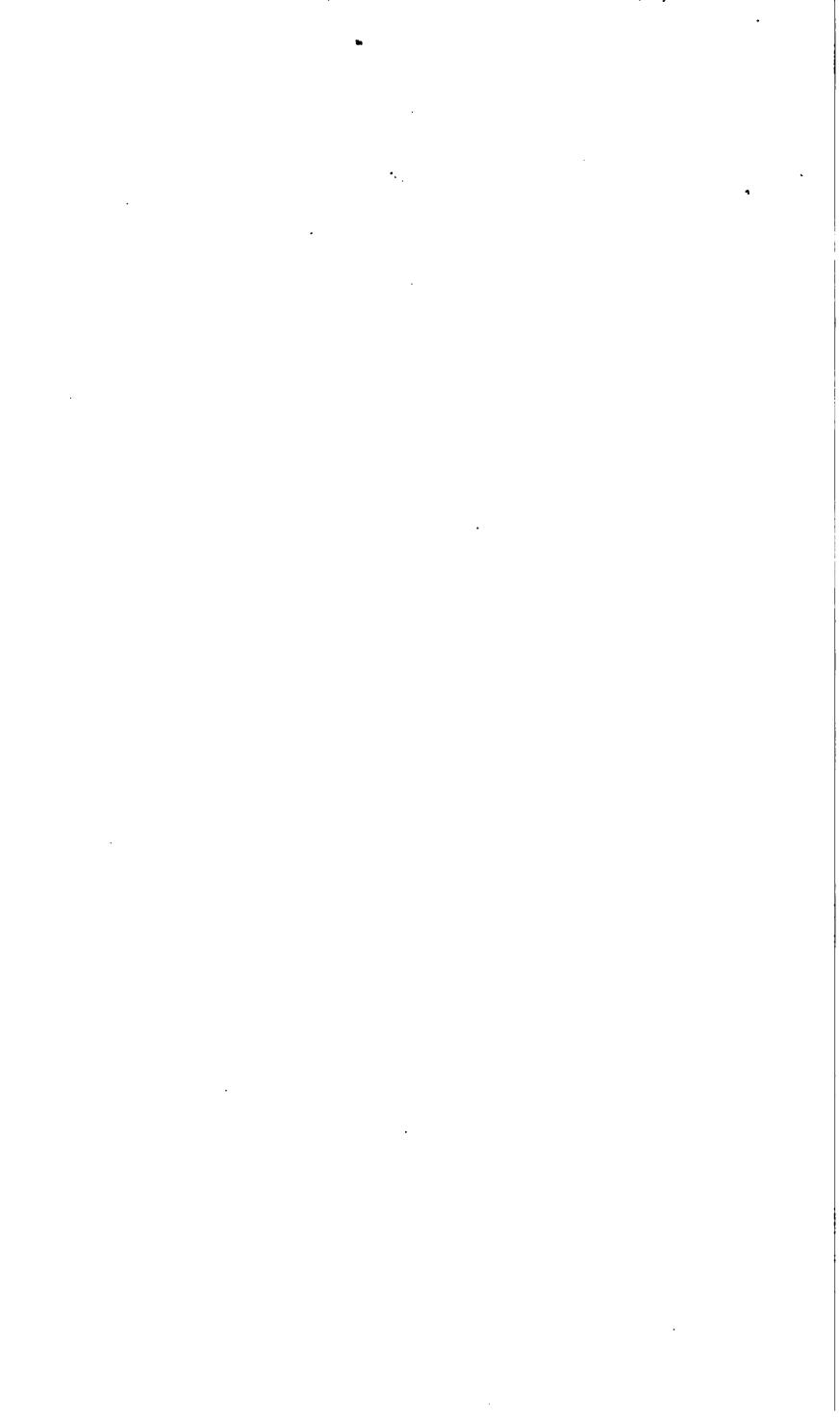

## HISTOIRE

DES

# RÉPUBLIQUES ITALIENNES DU MOYEN ÂGE,

TOME XII.

# Ouvrages du même auteur, publiés par la Librairie TREUTTEL et WÜRTZ.

| HISTOIRE | des Français,   | depuis   | les  | premiers   | temps | de la |
|----------|-----------------|----------|------|------------|-------|-------|
| Monard   | chie jusqu'à no | s jours. | 24 1 | vol in-8°. | ·     |       |

Ce grand ouvrage national paraîtra par livraisons de 3 à 4 volumes chacune, comprenant une des grandes périodes de notre histoire. — Les trois premières livraisons, ou les tomes 1 à 9, paraissent. Prix. 67 f. 50 c.

- Les mêmes, sur papier vélin superfin satiné... 135 fr.
- DE LA LITTÉRATURE DU MIDI DE L'EUROPE; nouvelle édition revue et corrigée. 4 volumes in-8°. 1819... 24 fr.

## HISTOIRE

DES

## RÉPUBLIQUES ITALIENNES DU MOYEN ÂGE,

#### PAR J. C. L. SIMONDE DE SISMONDI,

Correspondant de l'Institut et de l'Académie royale de Prusse, des Académies italienne, de Wilna, de Cagliari, des Georgossii, de Genève, de Pistoia, etc.

NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE.

TOME DOUZIÈME.

### A PARIS,

CHEZ TREUTTEL ET WÜRTZ, LIBRAIRES,

RUE DE BOURBON, N° 17;

A STRASBOURG et à LONDRES, même Maison de Commerce.

1826. M=4



Ì

## **HISTOIRE**

DES

### REPUBLIQUES' ITALIENNES

DU MOYEN AGE.

### CHAPITRE XCI.

Considérations sur le caractère et les révolutions du quinzième siècle.

Dans le cours de cette Histoire, nous avons chap. xci. déjà invité deux fois nos lecteurs à s'arrêter avec nous, pour mesurer de leurs regards l'espace que nous venions de parcourir ensemble. Après l'année 1303, nous avons cherché à leur présenter un tableau du treizième siècle, et, après l'année 1402, un tableau du quatorzième. Avant de reprendre notre récit, nous leur demanderons d'embrasser aussi d'un seul coupd'œil le quinzième siècle, pour se faire une idée précise de ce qu'étoit l'indépendance italienne, de ce qu'étoit l'état social de toute la contrée, au moment où s'engagea la lutte effroyable qui

TOME XII.

CHAP. XCI. priva l'Italie de son indépendance, et qui bouleversa son état social.

> Si nous ne nous sommes pas cru obligé de choisir notre point de repos à l'époque précise de la fin du treizième et de celle du quatorzième siècle, nous avons plus lieu encore de nous en dispenser en rendant compte du quinzième; car, peu avant la fin de ce siècle, il se présente à nous, au point où nous sommes parvenus, une de ces époques importantes qui partagent l'histoire en deux périodes dont le caractère est absolument différent, qui terminent en quelque sorte les révolutions précédentes, et qui en commencent de nouvelles, pour d'autres causes et avec d'autres passions. Nous avons vu jusqu'ici les temps qui appartenoient proprement au moyen âge : nous entrons dans la révolution qui sit succéder à son organisation antique, celle des temps modernes, qui mêla les nations. jusqu'alors séparées, qui les fit dépendre les unes des autres, et qui leur donna des intérêts dont jusqu'alors elles n'avoient pas même eu connoissance.

Jusqu'à la mort de Laurent de Médicis, survenue en 1492, époque à laquelle nous nous sommes arrêtés à la fin du volume précédent, la nation italienne donnoit, si ce n'est des lois, du moins des leçons et des exemples à toutes les autres. Seule civilisée, elle confondoit le reste des peuples européens sous le nom de Barbares, chap. xci. et elle commandoit leur respect. Elle n'avoit point étendu sur eux son empire; mais elle n'avoit point subi leur joug. Quelques souverains étrangers s'étoient assis, il est vrai, sur le trône de Naples, mais auparavant ils étoient devenus Italiens: quelques armées ultramontaines avoient traversé l'Italie, mais elles s'étoient mises auparavant à la solde des souverains de la contrée. La prétention d'asservir l'Italie n'avoit jamais été formée par aucun des princes qui y avoient porté la guerre; jamais les péuples n'avoient conçu la crainte de cette servitude, jamais ils n'avoient pu en soupconner le danger.

Mais en 1494, tous les peuples limitrophes, jaloux de la prospérité de l'Italie, ou avides de ses dépouilles, commencèrent en même temps l'invasion de cette riche contrée: des armées dévastatrices sortirent de la France, de la Suisse, de l'Espagne et de l'Allemagne, et pendant près d'un demi-siècle elles ne laissèrent aucun repos aux malheureux Italiens; elles portèrent le fer et le feu jusqu'aux cimes les plus reculées de l'Apennin, et jusqu'aux rivages des deux mers; la peste et la famine marchèrent avec elles: la misère, la douleur et la mort pénétrèrent dans les palais les plus somptueux, comme dans les cabanes les plus écartées; jamais tant de souf-frances n'avoient accablé l'humanité, jamais

CHAP. XCI. une aussi grande partie de la population n'avoit été détruite par la guerre. Des motifs différens mettoient aux combattans les armes à la main : mais le résultat de leurs combats étoit toujours le même. Chaque invasion nouvelle ruinoit les fortifications de l'Italie, détruisoit ses richesses, et faisoit disparoître sa population. Ses divers gouvernemens se partageoient entre l'alliance des puissances étrangères; ils s'intéressoient à leurs querelles, en oubliant leur propre destinée : ils ne savoient pas encore que leur existence même étoit mise en jeu; et ils furent adjugés comme prix au vainqueur, avant d'avoir compris que l'Italie pouvoit être asservie.

> C'est vers la fin du quinzième siècle que, parvenus en quelque sorte au point le plus élevé de la carrière que nous parcourons, nous la dominons tout entière, et nous voyons l'histoire de l'Italie se diviser en ses différentes périodes. Les six premiers siècles qui s'écoulèrent depuis le renversement de l'Empire d'occident, préparèrent, par le mélange des peuples barbares avec les peuples dégénérés de l'Italie, la nation nouvelle qui devoit succéder aux Romains. Dans le douzième siècle, cette nation conquit sa liberté; elle en jouit dans le treizième et le quatorzième, en y joignant toute la gloire que pouvoient lui assurer les vertus, les talens, les arts,

la philosophie et le goût; elle la laissa se cor- chap xollo rompre dans le quinzième, et elle perdit en même temps son ancienne vigueur. Près d'un demi-siècle d'une guerre effroyable détruisit alors sa prospérité, anéantit ses moyens de défense, et lui ravit enfin son indépendance. Après cette guerre, qui formera le sujet principal de ces derniers volumes, près de trois siècles se sont passés dans la servitude, l'indolence, la mollesse et l'oubli.

Lorsqu'une nation est malheureuse et vicieuse en même temps, on est toujours disposé à attribuer ses malheurs à ses vices, tandis qu'il seroit souvent plus juste d'attribuer ses vices à ses malheurs. On diroit que la compassion est pour nous un sentiment trop pénible, et que nous saisissons avidement toutes les raisons, tous les prétextes par lesquels nous pouvons nous dispenser de plaindre les autres. Sans doute aussi chacun veut éviter de prendre pour soi-même, pour ses compatriotes, et son pays, la leçon et l'exemple des grands malheurs publics : on aime mieux s'en croire à l'abri, en se persuadant qu'on ne commettra jamais les fautes qu'on relève dans les autres; et lorsqu'on accuse une nation d'être dégradée, on croit trouver la garantie de la gloire de sa propre nation. « Le peuple qui a pu tom-» ber sous le joug de la servitude, disent aujour-» d'hui les vainqueurs; le peuple qui la supporte, » la mérite. Ceux qui n'ont pas frémi à l'approCHAP, XCI.

» che de l'étranger; ceux qui n'ont pas senti que » pour le repousser il falloit sacrifier ses biens, » sa vie et celle de ses enfans, sont faits pour » demeurer sous sa loi; ils ne sont point dignes » de compassion, car jamais une nation géné-» reuse n'auroit subi un pareil sort. »

Cependant l'histoire n'enseigne point aux hommes tant de confiance; elle nous montre que si les vertus sont nécessaires à l'existence des nations, elles ne suffisent point seules pour la garantir; que la constitution la plus sage est encore un ouvrage humain; que comme œuvre de l'homme, elle contient en elle-même de nombreux germes de ruine; que même au sein de la liberté, de la vertu publique, du patriotisme, on a vu éclater les excès de l'ambition; qu'on les a vus précipiter une nation dans l'abus de ses forces et dans l'épuisement qui en est la suite; qu'enfin nous ne faisons pas seuls notre destinée, et que les nombreuses causes qui sont en dehors de nous, et que nous comprenons sous le nom de hasard, parce qu'elles ne dépendent pas de nous, peuvent rendre inutiles tous nos efforts.

La nation anglaise est peut-être aujourd'hui ce qu'étoit la nation italienne il y a trois siècles. De même, elle a cherché la liberté avant tous les autres biens, et celui-là seul lui a donné tous les autres; de même, la liberté d'esprit lui

a donné l'empire de la philosophie et des lettres; cear xcide même, la liberté d'actions lui a donné l'empire du commerce et l'opulence; de même, la puissance de l'opinion sur son propre gouvernement lui a donné la prééminence sur tous les autres, et l'a placée au centre de la politique européenne: mais par combien de chances l'Angleterre n'a-t-elle pas été sur le point de perdre le bonheur dont elle jouit aujourd'hui, et de tomber plus bas peut-être que l'Italie! Quel auroit été son sort si la reine Marie avoit vécu plus long-temps, ou si elle avoit laissé des enfans de Philippe II? si Élisabeth avoit accepté un des nombreux époux catholiques qui s'offrirent à elle; si Charles I'a n'avoit pas été si imprudent, Charles II si vil, Jacques II si insensé? Combien de fois a-t-elle dû son salut aux vents et aux tempêtes qui dissipèrent les flottes de ses ennemis, tandis qu'ils pouvoient détruire les siennes? Combien de fois l'extravagance de ceux qui cherchoient sa perte, lui a-t-elle été plus salutaire que sa propre prudence? Combien de fois n'a-t-elle pas été secourue par une heureuse destinée, lorsque son salut n'étoit déjà plus dans ses propres mains?

Si les Italiens, dit-on souvent, avoient formé, à l'exemple des autres nations de l'Europe, une seule et forte monarchie, s'ils avoient renoncé à la discorde insensée de leurs petits CHAP, XCI. états, si au lieu de consumer leurs forces les uns contre les autres ils les avoient toutes tournées au-dehors, ils auroient été plus que suffisans pour repousser les étrangers; et, en se couvrant de gloire dans les batailles, ils auroient assuré leur prospérité intérieure avec leur indépendance. Mais on pourroit dire plutôt, si les Italiens avoient fait comme les Espagnols, l'Italie auroit subi le sort de l'Espagne; et ce sort n'est pas plus digne d'envie que le leur. A l'époque, en effet, où commencèrent les guerres cruelles qui asservirent l'Italie, l'Espagne, auparavant divisée entre un nombre d'états beaucoup plus considérable, comptoit encore cinq monarchies indépendantes, et constamment ennemies l'une de l'autre : celle de Castille, d'Aragon, de Navarre, de Portugal et de Grenade. Ce fut Charles - Quint qui le premier réunit quatre de ces cinq monarchies, comme ce fut lui qui le premier subjugua l'Italie. Cette réunion coûta aux Espagnols leur liberté : leurs constitutions ne se trouvèrent plus assez fortes pour contenir un monarque qui employoit contre ses sujets de l'un de ses royaumes les armées de l'autre. L'agriculture, les manufactures, le commerce, furent chassés d'Espagne par l'administration violente qui succéda aux anciennes et sages lois des Cortès. Les fortunes privées furent détruites, la sécurité des citoyens dis-

parut, la population fut anéantie : tous les cuar xci. objets que les hommes se sont proposé d'obtenir par l'établissement de l'ordre social furent perdus, et l'indépendance de la nation ne fut point assurée aux dépens de sa liberté. Sous le règne de Charles-Quint, toute l'Espagne retentit de plaintes, de ce que Jeanne avoit porté à un souverain étranger l'héritage de ses pères, et de ce que les Espagnols étoient gouvernés par des Flamands. Sous le règne de Philippe II, les Aragonais, les Portugais, les Navarrois, et les Maures de Grenade, ne se plaignirent pas avec moins d'amertume du gouvernement des Castillans. Les autres peuples de l'Europe les regardoient, il est vrai, les uns et les autres comme également Espagnols; eux qui obéissoient, ils regardoient leurs maîtres comme étrangers : ces maîtres étoient étrangers pour eux par les mœurs, les lois, le langage, les haines héréditaires; et la pesanteur de leur joug fit éclater de fréquentes révoltes.

Cette réunion des monarchies espagnoles, forma, il est vrai, une puissance redoutable pour les étrangers, et elle défendit contre eux la péninsule. Sans doute; mais ce fut la cause des projets gigantesques de la maison d'Autriche, de cet abus de ses forces qui dépassa encore ses ressources, de ces guerres effroyables et toutes inutiles dans lesquelles elle fut engagée, de la haine qu'elle excita contre elle dans toute l'Eu-

duisit les Espagnols. Une ambition démesurée amène enfin des revers démesurés; et tandis que l'Espagne n'avoit jamais vu, aux temps où elle étoit divisée en petits états, d'armée étrangère franchir impunément ses frontières, toutes ses capitales furent obligées d'ouvrir tour-à-tour leurs portes aux armées françaises et anglaises, pendant la guerre de la succession d'Espagne.

Si les Italiens n'avoient formé qu'une seule monarchie, qui peut répondre qu'ils n'eussent été ou conquérans ou conquis? Cependant, l'une et l'autre carrière mène presque également à la servitude. Ce n'est pas, par les forces d'une seule nation que l'Italie fut subjuguée. Pendant plus d'un demi-siècle elle fut attaquée et dévastée en même temps par les Espagnols, les Français, les Flamands, les Suisses, les Allemands, les Hongrois, les Turcs et les Barbaresques. Aucune organisation intérieure n'auroit pu la rendre égale en forces à tous ces peuples à-la-fois. Loin d'être alliés, ils étoient, il est vrai, ennemis les uns des autres; mais le vainqueur profita de tout le mal qu'avoient fait les vaincus. Charles-Quint et Philippe II furent servis par les Français, les Suisses et les Musulmans, autant que par leurs propres sujets, Allemands ou Espagnols. En ruinant l'Italie, les premiers l'avoient rendue plus facile à conquérir, plus impuissante lorsqu'elle auroit voulu cuar act. secouer le joug. Tous ces peuples vinrent se combattre sur le sol italien: mais si les Italiens avoient commencé par être conquérans, qui sait si leurs premiers revers n'auroient pas attiré sur leurs bras les mêmes ennemis, et n'auroient pas été suivis des mêmes partages?

Si les Italiens n'avoient formé qu'une seule monarchie, qui peut répondre aussi qu'une guerre civile n'auroit pas ouvert leurs frontières à l'étranger? Les guerres civiles, qui naissent d'une succession contestée, sont un fléau inhérent aux monarchies héréditaires; elles ne sont peut-être ni moins fréquentes ni moins ruineuses que celles qui naissent des élections contestées dans les monarchies électives. La France seule en est demeurée presque à l'abri, parce que la loi salique y a simplifié la question de droit sur l'hérédité: mais en revanche, combien de guerres civiles y sont nées du droit contesté à la régence? D'ailleurs, la question essentielle de l'hérédité des femmes étoit si peu décidée pour l'Italie, que c'est justement par elles que les étrangers ont prétendu acquérir des droits sur ce pays. La guerre de Charles VIII dans le royaume de Naples, celle de Louis XII dans le duché de Milan, furent entreprises pour soutenir des droits de succession dans une monarchie. Un parti nombreux crut ces droits

CHAP. XCI. intérêts, ces alliances auroient susti pour repousser les étrangers, et non pour les attaquer chez eux; elles auroient préservé les Italiens des égaremens de leur propre ambition, comme de l'attaque de leurs ennemis. Une république fédérative ne sauroit assez compter sur l'union de ses membres pour devenir conquérante; elle échappe à tous les prétextes de guerre que donnent aux rois la demande de la dot d'une fille, ou celle de l'héritage d'un aïeul éloigné; et lorsqu'elle est forcée à prendre les armes pour sa défense, elle trouve des ressources qu'elle n'auroit plus si elle étoit gouvernée monarchiquement. Venise, avec une population de deux millions deux cent mille ames, a fait respecter sa puissance jusqu'à la fin du dixhuitième siècle, bien mieux que le royaume de Naples avec six millions d'habitans. L'occasion se présenta de rétablir la république Milanaise au milieu du quinzième siècle, et de l'unir à celles de Venise et de Florence, peut-être à celles de Gênes et des ligues Suisses, pour la défense de la liberté. C'est lorsque ce moment fut manqué, qu'on peut dire que l'Italie fut perdue.

> Au reste les petits états en Italie comme ailleurs, tendirent vers leur réunion en états plus grands, pendant tout le cours du quinzième siècle. C'est la conséquence naturelle de toutes les chances des guerres, des révolutions et des héri-

tages. Les souverains de la France, de l'Espagne CHAP. XCI. et de l'Allemagne, réunissoient chaque année de nouveaux fiefs aux domaines de leur couronne; les petits princes et les villes libres disparoissoient : cependant chacune de ces nations étoit bien loin encore de n'obéir plus qu'à une seule volonté. La maison d'Autriche, divisée entre plusieurs branches, n'avoit point encore acquis la Hongrie et la Bohème : elle ne l'emportoit point encore en puissance sur la maison de Bavière ou sur celle de Saxe, et son accroissement, pendant le quinzième siècle, avoit à peine été proportionné à celui des ducs de Milan. La France ne comptoit point encore parmi ses provinces d'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, la Bourgogne, le Hainaut, la Flandre et l'Artois. Le duc de Bretagne étoit encore indépendant; les autres grands seudataires n'étoient rangés qu'à demi sous l'autorité royale; la noblesse seule étoit armée, et le peuple étoit trop opprimé pour ajouter rien à la force nationale. Des guerres civiles avoient occupé chez eux les Allemands, les Français et les Espagnols; et personne ne soupçonnoit en Europe qu'il existât une disproportion entre les forces et les ressources de ces diverses monarchies, et des états d'Italie : celle qu'établit tout-à-coup la supériorité de bravoure ou l'art militaire des ultramontains n'étoit point irrémédiable, car ils firent

levèrent en Suisse, et qui étoient tout aussi disposés à prendre la solde des Italiens que celle des Français.

Rien n'annonçoit à l'Italie, rien ne faisoit prévoir aux puissances étrangères l'issue de la guerre qui s'alluma à la fin du quinzième siècle : aussi, loin d'accuser les Italiens de n'avoir pas bouleversé toutes leurs anciennes institutions pour la prévenir, doit-on leur reprocher plutôt de n'avoir pas assez ménagé ces institutions anciennes, de n'avoir pas assez respecté l'indépendance de chaque état et la liberté de tous, et d'avoir laissé s'éteindre ainsi le patriotisme qui les attachoit à leur cité, non à l'idée abstraite de la nation italienne. Après avoir perdu leurs droits, ils furent moins disposés à faire des sacrifices à une patrie qui leur assuroit moins de jouissances; et ils ne trouvèrent plus en euxmêmes l'énergie républicaine qui les auroit sauvés, si quelque chose pouvoit les sauver.

En effet, le vice essentiel qui, au quinzième siècle, minoit le corps social en Italie, c'étoit l'affoiblissement de l'esprit de liberté. L'aristo-cratie faisoit des conquêtes dans le sein des républiques; puis le despotisme conquéroit les républiques elles-mêmes. Les cités, jalouses de leur souveraineté, n'avoient donné aucun droit de représentation aux campagnes; en sorte que

mentoient le nombre de leurs sujets, non celui de leurs citoyens. La liberté leur paroissoit un droit héréditaire dans les familles, plutôt qu'un droit inhérent à la nature humaine; aussi admettoient-elles rarement des familles nouvelles à partager les prérogatives des anciennes, et à remplacer celles qui s'éteignoient naturellement. La population de l'état s'accroissoit, mais le nombre des citoyens diminuoit sans cesse: cependant les citoyens seuls faisoient sa force, car les sujets d'une république ne lui étoient pas plus attachés que les sujets d'une monarchie ne l'étoient à leur prince.

Si l'on avoit fait à la fin du quinzième siècle le recensement de tous ceux qui participoient à la souveraineté dans toute l'Italie, on auroit probablement trouvé que Venise ne comptoit plus que deux ou trois mille citoyens; Gènes, quatre à cinq mille; Florence, Sienne et Lucques entre elles cinq ou six mille, tandis que toutes les républiques de l'état de l'Église, toutes celles de la Lombardie, toutes celles qui avoient existé dans le pays soumis ensuite aux rois de Naples, avoient perdu leur liberté: en tout, à peine seize ou dix-huit mille Italiens jouissoient pleinement de tous les droits de citoyen, sur une population de dix-huit millions d'ames. Un même recensement en auroit peut-être donné cent quatre-

TOME XII.

cent mille au quatorzième siècle, et dix-huit cent mille au treizième. Cette diminution graduelle du nombre de ceux qui avoient des droits dans leur patrie, et qui étoient prêts à les défendre par d'immenses sacrifices, étoit peut-être la cause principale de l'instabilité des gouvernemens italiens, et de la diminution de leurs ressources. La liberté, qui avoit d'abord été assise sur la base la plus large, ne reposoit plus désormais que sur la pointe d'une pyramide.

Il faut une participation beaucoup plus universelle de la nation aux honneurs publics, pour réveiller l'enthousiasme, animer le patriotisme, et mettre entre les mains des chefs de l'état la force de chacun des individus. C'est seulement en raison de cette participation réelle ou imaginaire de tous les habitans de l'état à la souveraineté, que les républiques acquièrent, avec une énergie si supérieure, des moyens d'attaque ou de défense dont ne sauroient approcher les monarchies qui les égalent en population et en richesses. La souveraineté d'une république sur tous ses citoyens, s'étend toujours plus loin que ne sauroit le faire celle du monarque le plus despotique; par la même raison qu'on est plus maître de ses propres mouvemens qu'on ne sauroit jamais l'être de ceux d'un autre, même d'un esclave. Dans les temps de calme, il est vrai, le prince absolu se permet un grand

nombre d'actes arbitraires qui sont interdits au CHAP. XCI. gouvernement libre; mais autant il trouve alors de forces superflues, autant il lui en manque au moment du besoin. Lorsqu'il voudroit réunir tous les efforts individuels vers le seul but de la défense nationale, il est obligé d'employer une partie de ses sujets à contraindre l'autre; et la moitié de ses forces se paralyse d'elle-même. Un duc de Milan auroit vu la révolte éclater de toutes parts dans ses états, s'il avoit chargé ses sujets, en temps de guerre, de la moitié seulement du fardeau que les Florentins s'imposoient joyeusement à eux-mêmes; parce qu'il n'importoit après tout que médiocrement à un Milanais d'obéir à un Visconti ou à un Sforza, plutôt qu'à un Français ou à un Allemand, tandis que pour un Florentin il s'agissoit de commander ou d'obéir. Mais au treizième siècle, lorsque chaque ville étoit libre et gouvernée populairement, on auroit trouvé le même pouvoir de résistance dans chaque petit canton de la Toscane. A la sin du quinzième, lorsque Pise, Pistoïa, Prato, Arezzo, Cortone, Volterra, étoient soumises à la république florentine, ces villes et leurs districts ne la servoient plus que comme les sujets setvent un monarque : les habitans mesuroient leurs sacrifices aux avantages souvent douteux qu'ils pouvoient attendre de leur obéissance; et la république étoit encore heureuse s'ils ne

CHAP. XCI. prenoient pas le moment de son plus grand danger pour se révolter.

Dans le cours du quinzième siècle, Pise sut la seule république du premier ordre qui tombât sous le joug d'une république rivale. Son asservissement priva l'Italie entière de la population, du commerce, de la navigation, de la valeur guerrière, d'une de ses plus florissantes cités; et cette conquête, loin d'augmenter la puissance de Florence, la diminua, parce que les Florentins ne surent pas ou ne voulurent pas faire entrer les Pisans dans leur république; ils ne songèrent qu'à les affoiblir, à les enchaîner par des forteresses, à leur ôter tout moyen de se révolter : dès-lors toutes les forces employées à garder Pise furent retranchées de celles avec lesquelles ils pouvoient se défendre. Mais si le nombre des cités libres n'éprouva presque pas d'autre diminution, le joug qui pesoit sur les cités sujettes, fut sans cesse aggravé par le travail insensible de tout le siècle. Celles qui s'étoient mises d'ellesmêmes sous la protection des républiques plus puissantes, n'avoient point cru perdre ainsi leur liberté; elles n'avoient fait que contracter une alliance inégale qui n'avoit point altéré leur gouvernement municipal, qui souvent même les avoit délivrées d'une tyrannie domestique. Seulement le progrès du temps enlève à celui qui a peu, et ajoute à celui qui a beaucoup : les pri-

viléges des plus foibles sont chaque jour moins CHAP. ECI. respectés; les prérogatives du plus fort se consolident chaque jour davantage, par des abus qui se changent en droits. C'est ainsi que la ville dominante devint une capitale, que les villes protégées devinrent sujettes. Ce changement s'opéra en même temps dans toutes les villes que les Vénitiens avoient enlevées aux tyrans de la Marche Trévisane, quoique, en leur envoyant les drapeaux de Saint-Marc, ils leur annonçassent qu'ils leur rendoient la liberté; il s'opéra dans toutes celles que les Florentins avoient conquises

en Toscane, dans toutes celles des deux rivières

qui obéissoient aux Génois.

La liberté politique, ou la participation du peuple à la souveraineté, avoit diminué dans les capitales, parce que le nombre des citoyens étoit toujours plus restreint; elle avoit diminué dans les villes sujettes, parce que les priviléges de ces villes avoient été considérablement réduits : elle avoit diminué enfin en intensité, s'il est permis de s'exprimer ainsi, parce que les droits de ceux qui étoient demeurés citoyens dans les républiques indépendantes, avoient été entamés ou circonscrits, et que la souveraineté du peuple avoit cessé d'être respectée. Tandis que la république de Venise se soumettoit toujours plus aveuglément à une aristocratie jalouse, la liberté à Florence, à Gènes, à Lucques et à

Sienne, étoit exposée tout au moins à demeurer souvent et long-temps suspendue. Les Florentins laissèrent usurper à la famille des Médicis, pendant le quinzième siècle, un pouvoir à peine inférieur à celui des rois dans une monarchie tempérée; les Génois précipitèrent leur république avec frénésie, et à plusieurs reprises, sous le joug d'un prince étranger; Lucques demeura trente ans sous la tyrannie de Paul Guinigi; Sienne se prépara, par une longue anarchie, à la tyrannie de Pandolfe Petrucci; Bologne, qui avoit tenu un des rangs les plus distingués parmi les républiques italiennes, se façonna ven à peu au joug des Bentivoglio; Pérouse, qui avoit brillé de presque autant d'éclat, après s'être laissé ballotter par les factions des Oddi et des Baglioni, abandonna enfin aux derniers un pouvoir souverain; et toutes les villes de l'État de l'Église, qui pendant deux ou trois siècles s'étoient gouvernées en républiques, perdirent jusqu'à l'ombre de leur liberté.

Après même que les peuples s'étoient laissé priver de l'exercice de leurs droits, ils conservoient encore quelque sentiment d'orgueil national, lorsqu'ils reconnoissoient comme leur propre ouvrage l'autorité à laquelle ils devoient se soumettre. Au commencement du quinzième siècle, la plupart des princes qui régnoient dans les villes de l'Italie, avoient été élevés à la souve-

raineté par un parti formé entre leurs conci- chap. xci. toyens: ils tendient ainsi nominalement leur autorité du peuple; et lors même qu'ils n'avoient aucun égard pour sa liberté, ils conservoient du moins et développoient en lui son amour pour l'indépendance nationale. Tous les droits exercés par une nation sont d'une nature en partie métaphysique, et il n'est pas facile de les définir pour des esprits grossiers: aussi ne faut-il pas s'étonner s'ils sont souvent confondus les uns avec les autres. En effet, l'indépendance recevoit des Italiens le nom de liberté; les habitans de Ravenne se discient libres, sous l'autorité de la maison de Pollenta, parce qu'ils n'obéissoient ni au pape ni aux Vénitiens; les Milanais se disoient libres, sous les Visconti, parce qu'ils ne recevoient les ordres ni de l'empereur, ni du pape, ni du roi de France. L'illusion même que faisoit encore un nom chéri, attachoit le peuple à la chose publique; et elle ne pouvoit être détruite, sans laisser voir à découvert que le glaive seul donnoit la loi. Mais le quinzième siècle détruisit, pour la plupart des sujets des princes, cette illusion d'indépendance, comme il détruisit le sentiment de liberté pour presque tous les citeyens des républiques; et par ce changement funeste, il ôta aux gouvernemens leur caractère national, et affoiblit toujours plus l'Italie.

En effet, aucun siècle ne fut plus fatal aux

CHAP. XCI. maisons princières de l'Italie, et ne détruisit plus de dynasties; et cette fatalité s'accrut encore dans les années qui s'écoulèrent depuis l'époque où nous nous sommes arrêtés, jusqu'à l'an 1500. Les premières années du siècle virent périr les Carrare de Padoue, et les de La Scala de Vérone ; elles virent disparoître en même temps tous ces soldats de fortune élevés par Jean Galéaz Visconti, qui, à sa mort, s'étoient formés une souveraineté dans leur ville natale, ou dans celles où ils étoient en garnison, et qui ne purent pas la défendre long-temps. Les conquêtes d'un autre soldat de fortune, plus illustre - qu'eux tous, de François Sforza, furent plus fatales encore aux anciennes dynasties italiennes. Il avoit dépouillé d'abord un grand nombre de feudataires de l'Église, durant les guerres auxquelles il dut son premier établissement dans la Marche d'Ancône : lorsqu'ensuite il s'assura par les armes l'héritage de son beau-père, et qu'il fit succéder les Sforza aux Visconti, il priva la Lombardie tout entière, l'un des plus puissans et des plus importans états de l'Italie, de l'illusion de la légitimité, qui dédommageoit les sujets de la liberté qu'ils avoient perdue. Tous les habitans du duché de Milan surent désormais qu'ils obéissoient au pouvoir de l'épée, et que, comme elle seule leur avoit donné un maître, elle avoit un droit égal pour le leur ravir.

Un second état monarchique, qui contenoit à cuar act. lui seul plus du tiers de la population italienne, le royaume de Naples, avoit de son côté, par la force des armes, changé de maître au milieu du siècle. Le titre qu'Alfonse d'Aragon faisoit valoir sur l'héritage de la seconde Jeanne, lui paroissoit à lui-même si douteux, qu'il préféra fonder son autorité sur le droit de conquête : il considéra même cette conquête comme une raison suffisante pour disposer par testament du royaume de Naples en faveur de son fils naturel Ferdinand, tandis qu'il laissoit en héritage à son frère et aux enfans de celui-ci, les états qu'il possédoit par un droit héréditaire.

Enfin, au centre de l'Italie, des papes ambitieux, peu scrupuleux et peu dignes de respect, relevèrent par des efforts constans la monarchie temporelle de l'Église, qui, au commencement du quinzième siècle, étoit réduite à une extrême foiblesse. Mais, soit qu'ils aliénassent de nouveau, en faveur de leurs fils et de leurs neveux, les fiefs apostoliques qu'ils recouvroient, soit qu'ils les réunissent à la directe de l'Église, ils détachoient également le peuple de son gouvernement, en substituant leur propre autorité à celle que les anciens chefs tenoient de leur patrie; et ils laissoient dans chaque ville un germe de mécontentement, en lui ôtant, avec sa petite cour, tous les propriétaires, tous les riches,

pitale pour s'y attacher au gouvernement. Ainsi, tandis que l'observateur, superficiel considère le quinzième siècle en Italie, comme peu fertile en révolutions; tandis que tous les historiens ont célébré sa tranquillité et sa prospérité, par opposition aux guerres effroyables qui vinrent ensuite, un examen plus attentif fait découvrir

dans ce siècle même les causes premières de ces guerres et de leurs funestes conséquences. Ces causes furent le relâchement du lien social, d'une

extrémité à l'autre de l'Italie, l'affoiblissement du patriotisme, et la diffusion en tous lieux de

germes de mécontentement.

Mais si l'Italie n'avoit pas été en effet ruinée au siècle suivant, on n'auroit jamais reconnu que les événemens du quinzième devoient produire cette ruine. Les contemporains, tout en regrettant sans doute plusieurs des institutions auxquelles leurs pères avoient été attachés, n'eurent point lieu de se plaindre de calamités extraordinaires, et crurent plutôt, sans doute, leur pays dans un état de prospérité croissante. Ces mêmes révolutions qui changèrent le gouvernement de presque toutes les parties de l'Italie, développèrent les plus grands talens et les plus grands caractères, et récompensèrent souvent glorieusement leurs auteurs. François Sforza ne tenoit son pouvoir

que de ses soldats, tandis que les Visconti cuar xei. avoient reçu le leur du peuple; mais Sforza étoit bien supérieur aux Visconti, par la noblesse de ses sentimens, par ses talens pour gouverner, comme par ses vertus militaires. Le roi Alfonse étoit de même étranger dans le royaume de Naples, et son usurpation violente pouvoit à peine donner naissance à un pouvoir v légal; mais Alfonse étoit un grand homme qui succédoit à une femme foible, méprisable et débordée. Il inspiroit par ses vertus chevaleresques de l'enthousiasme à tous ceux qui l'approchoient; il étoit le plus ardent admirateur de l'antiquité, le père des lettres. le fondateur de toutes les institutions qui donnèrent de l'éclat à Naples. Nicolas V diminua les libertés des citoyens romains, et Pie II, réunit au Saint-Siége les fiefs de plusieurs petits princes de Romagne: mais tous deux illustrèrent le Saint-Siége par un amour pour les lettres, un savoir, une éloquence, une libéralité qu'on ne trouveroit peutêtre-dans aucun de leurs prédécesseurs ou de leurs successeurs. Côme de Médicis ébranla la constitution de sa patrie; mais ses projets furent si vastes, sa manière de penser si élevée, sa magnificence si brillante, que la postérité est encore disposée, comme ses concitoyens, à le nommer père de cette patrie. Aucune période ne fut riche en grands hommes autant que le

d'eux, semble se réfléchir sur leur famille, sur leur patrie, sur tous ceux qui furent soumis à leur autorité.

Le quinzième siècle ne fut point exempt de guerres; cette calamité, la plus terrible de celles auxquelles la race humaine est exposée, est peut-être nécessaire aux sociétés politiques pour leur conserver leur énergie : mais, au quinzième siècle, on observa dans les guerres mêmes quelque respect pour l'humanité. Pendant tout son cours, la ville de Plaisance fut la seule, entre les grandes cités d'Italie, qui fût exposée aux horreurs du pillage et à toute la cupidité a soldat. Aucune campagne ne fut dévastée de manière à détruire pour de longues années l'espérance de l'agriculteur; les prisonniers furent traités avec humanité, et presque toujours rendus sans rançon, après avoir été dépouillés; les batailles furent peu meurtrières, trop peu même sans doute, puisqu'elles réduisirent quelquefois la guerre à n'être plus qu'un jeu entre des soldats mercenaires, qui évitoient réciproquement toute occasion de se nuire. Mais personne alors n'auroit pu prévoir que ces égards mutuels exposeroient les Italiens à de honteuses défaites, lorsqu'ils auroient à soutenir le choc des autres nations. Leurs troupes étoient sans cesse exercées, leurs

armes étoient de la meilleure trempe, leurs cear. xci. chevaux de la race la plus vigoureuse. Les gendarmes italiens que François Sforza avoit envoyés à Louis XI, étoient revenus couverts d'honneur des guerres civiles de France. Les Vénitiens ne s'étoient trouvés nullement inférieurs aux Allemands, lorsqu'ils avoient eu quelques hostilités à soutenir contre les ducs d'Autriche : un nombre infini de capitaines, tous Italiens de naissance, s'étoient formés dans les deux écoles des Bracceschi et des Sforzeschi; ils s'étoient maintenus en exercice, et n'avoient jamais déposé le harnois après aucun traité de paix, parce qu'ils louoient alternativement leurs services à tous les états qui avoient une guerre à soutenir; enfin ils avoient appliqué, à l'étude théorique de leur métier, toutes les lumières de l'esprit le plus éclairé. Sans doute celui qui, avant la fin du quinzième siècle, auroit annoncé aux Italiens que leurs troupes ne tiendroient pas un instant devant celles des ultramontains, auroit excité la risée : on lui auroit demandé s'il croyoit que les Barbiano, les Carmagnola, les deux Sforza, les Braccio, les Caldora, les deux Piccinini, les Coleoni, les Malatesti n'avoient point laissé de successeurs, et si les ultramontains avoient un seul homme qui entendît comme eux la théorie aussi-bien que la pratique de l'art de la guerre.

CHAP. XCI.

Le temps des chefs-d'œuvre de la langue italienne n'étoit pas encore venu; mais aucun siècle n'éprouva peut-être plus d'enthousiasme pour les lettres que le quinzième, et ne se sentit mieux sur le chemin de la gloire qu'elles peuvent assurer. Tandis que dans le reste de l'Europe la noblesse se faisoit un point d'honneur de ne savoir pas même lire, il n'y avoit pas un des princes, pas un des capitaines, pas un des grands citoyens de l'Italie qui n'eût reçu une éducation littéraire, qui n'étudiât l'antiquité avec une sorte de passion, et qui ne s'attachât à la gloire des héros du temps passé avec d'autant plus d'ardeur, qu'il aspiroit plus à la gloire pour lui-même. Les grands philologues qui restaurèrent à cette époque tous les monumens littéraires de l'antiquité, les savans qui renouvelèrent la philosophie platonicienne, les poètes qui réveillèrent les muses italiennes, entrèrent tous dans les conseils des princes ou dans ceux des républiques, et obtinrent, dans le gouvernement de leur patrie, une influence à laquelle s'élèvent rarement les lettrés.

Le dernier des Visconti et le premier des Sforza furent également généreux envers les savans qu'ils attirèrent à leur cour. Ils y retinrent long-temps François Filelfo, l'homme du siècle à qui sa profonde érudition, son travail infatigable, et les milliers d'élèves qu'il

avoit formés, avoient procuré la plus haute chap. xei. réputation. Cecco Simonetta, secrétaire de François Sforza, son premier ministre, et gouverneur de ses enfans, étoit lui-même un savant du premier ordre. Les conseils d'Alfonse et la cour de Naples offroient le même mélange d'érudition et de politique. Barthélemy Fazio, Laurent Walla, et surtout Antoine Beccadelli, plus connu sous le nom de Panhormita, étoient au nombre des confidens les plus intimes et des conseillers les plus habituels du monarque. La république Florentine avoit compté parmi ses secrétaires en chef Coluccio Saluttai, Léonard Arétin, et Poggio Bracciolini. Côme de Médicis mettoit au nombre de ses premiers amis Ambroise Traversari, et Marsile Ficin. Nicolas V et Pie II, que la culture des lettres avoit élevés jusqu'au Saint-Siége, semblèrent vouloir consacrer à elles seules la souveraineté qu'ils leur devoient. Flavio Blondo, Platina, Jacob Ammanati, obtinrent les premières places dans leur confiance. Guarino et Jean Aurispa ornèrent les cours moins puissantes de Ferrare et de Mantoue, et furent chargés de l'éducation de leurs princes. Les Montefeltro à Urbin, les Malatesti à Rimini, changèrent en quelque sorte leurs palais en académies.

Ce fut par cette émulation constante entre tant de petits états, ce fut par ces foyers de lu-

chap. xci. mières distribués dans toutes les provinces, que la culture spirituelle de l'Italie fit en peu de temps des progrès si rapides. Mais si toute la péninsule avoit été réunie en une seule monarchie, cette émulation auroit cessé à l'instant. Avec une seule capitale, les Italiens n'auroient formé qu'une seule école; les mêmes préjugés, les mêmes erreurs, devenus dominans par le talent d'un professeur, l'intrigue d'une cabale ou la protection d'un maître, se seroient répandus uniformément sur toute la contrée. On auroit cru ne pouvoir penser, écrire, parler purement la langue, qu'à Rome, par exemple, comme en France on croit ne ponvoir le faire qu'à Paris : la poésie italienne y auroit perdu de son originalité et de sa variété; mais le dommage auroit surtout été senti par les provinces, qui, n'espérant plus d'illustration, n'auroient plus contribué aux progrès de l'esprit, et en retour, n'en auroient point ressenti le bénéfice. Dans le quinzième siècle, il n'y eut pas de cheflieu d'un état indépendant, quelque petit qu'il fût, qui ne comptât plusieurs hommes distingués; il n'y eut pas de ville sujette, quelque grande qu'elle fût, qui en conservât un seul dans son sein. Pise, malgré sa décadence, étoit une ville bien plus riche, bien plus peuplée, bien plus considérable qu'Urbin, que Rimini, que Pésaro; mais Pise, une fois assujettie aux

Florentins, n'a plus produit un homme mar- cuar. xci. quant dans la littérature ou la politique; tandis que les petites cours de Frédéric de Monte-Feltro à Urbin, de Sigismond Malatesta à Rimini, d'Alexandre Sforza à Pesaro, rassembloient chacune plusieurs philosophes et plusieurs littérateurs. Ferrare et Mantoue n'étoient point supérieures en population à Pavie, à Parme et à Plaisance; mais autour de la résidence du gouvernement dans les premières villes, brilloit tout le lustre des arts, de la poésie et de la science; tandis que dans tout le duché de Milan, la ville de Milan seule possédoit la même illustration. Le royaume de Naples étoit un exemple plus frappant encore de la dépression des provinces, lorsqu'une capitale s'élève à leurs dépens. Dans ce beau royaume qui comprenoit seul un tiers de la nation italienne, qui, plus que tout le reste de la péninsule, étoit favorisé par la nature, et qui n'ayant qu'une seule frontière, et pour voisin que l'Église, étoit moins exposé aux ravages de la guerre qu'aucun autre état de l'Italie; la capitale seule avoit participé au mouvement qui dans le quinzième siècle avoit ranimé la culture des lettres et de la philosophie: Malgré la faveur d'Alfonse, malgré le crédit des grands littérateurs qui formèrent sa cour, aucun homme de talent n'avoit ouvert d'école dans les villes si nombreuses et si heu-

CHAP. XCI. reusement situées de la Calabre et de la Pouille. Ces provinces appartenoient encore à la barbarie; et jusqu'à nos jours elles ont à peine ressenti l'influence de la civilisation européenne.

Les progrès de cette civilisation, partout où ils s'étoient étendus, avoient prodigieusement augmenté les jouissances de la vie : les études du quinzième siècle n'étoient point tournées, il est vrai, vers les sciences naturelles, dont les résultats sont applicables à l'utilité pratique, mais vers l'érudition et la poésie, qui n'offrent de jouissances qu'à l'esprit. Cependant l'habitude de l'observation d'une part, l'étude des anciens de l'autre, avoient développé plusieurs des sciences qui se proposent pour but le bonheur des hommes. La législation avoit fait des progrès, la jurisprudence s'étoit éclaircie, les finances étoient administrées avec régularité; et l'économie politique, quoique son nom même fût inconnu, n'étoit point outragée par des réglemens absurdes, comme elle le fut sous les mains des Espagnols, après que l'Italie eut perdu son indépendance. Les gouvernemens se laissèrent souvent entraîner dans de très grandes dépenses, et ils levèrent quelquefois des sommes prodigieuses sur leurs sujets: mais leur manière d'asseoir les taxes n'aggravoit pas la souffrance de payer l'impôt luimême ; elle n'étouffoit pas le commerce et n'écrasoit pas l'agriculture.

Plus une histoire est détaillée, plus elle pré- CHAP. XCI. sente au grand jour, lorsqu'elle est véridique, les erreurs et les souffrances des hommes. Peutêtre 'celle de l'Italie, au quinzième siècle, aurat-elle laissé dans l'esprit du lecteur l'impression de beaucoup plus de malheurs et de crimes, que n'en offre le plus souvent une contrée de même étendue, dans le même espace de temps. On se tromperoit fort cependant si l'on en concluoit que les Italiens étoient à cette époque plus malheureux et plus vicieux que leurs contemporains dans le reste de l'Europe, qu'ils l'étoient autant que leurs successeurs dans leur propre pays. La vie privée des Italiens, dans d'aussi petits états que ceux qui composoient alors l'Italie, étoit toute en dehors, et tous leurs malheurs étoient historiques. Chaque individu se trouvoit en contact avec la souveraineté; et ses passions, ses intrigues, ses vengeances, se lioient aux révolutions de l'État et aux événemens publics. Dans les grandes monarchies où les provinciaux vivent enveloppés d'une obscurité profonde, et dans les petites principautés modernes où l'état lui-même n'a point d'histoire, et où un espace infini sépare le souverain d'avec le sujet, chacun souffre en silence sa part des calamités publiques; et cette part lui est infligée plutôt par l'effet des mauvaises lois que par les violences des hommes. Les malversations des ministres subalternes ne

CHAP. XCI. réveillent point l'attention; les dénis de justice, les arrestations arbitraires ordonnées par un bailli ou un intendant, ne sont pas des événemens historiques; les crimes des particuliers sont du ressort des tribunaux seulement, et la ruine des familles, celle de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, est tout au plus indiquée en masse par l'historien, sans qu'il fasse jamais ressortir les infortunes individuelles. Pour comparer les souffrances du peuple français, au quinzième siècle, à celles des Italiens, il faudroit que l'histoire du premier nous présentât avec les grandes révolutions de la monarchie, toutes les injustices éprouvées dans le même temps par les bourgeois de Blois et d'Angers, de Tours et de Bourges, et de toutes les autres villes du royaume; qu'elle nous montrât l'élévation et la ruine des familles privées, les jalousies secrètes, les intrigues coupables par lesquelles les plus obscurs citoyens se supplantoient les uns les autres, et les crimes que les tribunaux punissoient chez eux. Mais lorsqu'il n'y a dans les provinces ni liberté ni indépendance, de tels détails sont sans intérêt comme sans dignité: encore que les passions privées exercent tout leur jeu dans le manoir du moindre baron, et dans la sphère d'activité du dernier échevin, leur résultat n'affecte que les individus, et ne se rallie point aux destinées de la nation;

aucune passion généreuse n'ennoblit aux yeux chap. xci. des victimes la calamité qu'elles souffrent en commun; et l'histoire ne daigne pas même nommer deux ou trois fois par siècle des grandes villes, qui, si elles avoient été libres, auroient fourni chacune tant de sujets distingués aux études des moralistes.

Pour connoître si une nation est heureuse ou malheureuse, si la masse des individus qui la composent participe à sa prospérité, si la gloire que recueillent ses chefs est stérile ou fructueuse pour elle, il faut examiner l'état de ses travaux, son agriculture, ses manufactures, son commerce; il faut se faire une idée de la vie privée de ses diverses classes de citoyens; il faut se mettre à la place du père de famille dans les divers états de la société, et en lui voyant donner une carrière à chacun de ses fils, il faut se demander quelles chances de succès il voit devant eux. En jugeant l'Italie d'après ces règles, nous trouverons qu'au quinzième siècle elle étoit parvenue à un haut degré de prospérité dont elle est bien redescendue de nos jours; et nous demeurerons convaincus qu'aucune contrée de l'Europe ne pouvoit alors soutenir de comparaison avec elle.

Sous le rapport de l'agriculture, l'Italie étoit alors, comme aujourd'hui, cultivée par des métayers, qui, faisant tous les travaux et toutes les

CHAP. XCI. avances, retenoient en paiement la moitié des récoltes. Ainsi, tandis que dans le reste de l'Occident les paysans étoient encore attachés à la glèbe, ou tout au moins soumis, par les coutumes du villenage, à l'oppression de leurs seigneurs, ceux de l'Italie étoient libres; ils étoient égaux aux citadins quant aux droits civils; ils ne dépendoient point du caprice d'un maître; ils ne recevoient point de lui un salaire, et quoiqu'ils ne fussent pas propriétaires, ce n'étoit que de la terre ét de leur travail qu'ils attendoient leur revenu. La fertile Lombardie étoit, comme aujourd'hui, soumise à d'industrieux assolemens; la culture du blé de Turquie et celle des fourrages y avoient fait admettre d'avantageuses successions de récoltes : les eaux avoient été habilement réparties sur tout son sol, par des canaux construits à grands frais; et ce système d'arrosement, qui la couvre tout entière comme un réseau, avoit été complété par Louis-le-Maure, qui avoit donné son nom à quelques-uns des ouvrages hydrauliques qu'il avoit fait construire. Les collines de Toscane étoient, comme aujourd'hui, couvertes d'oliviers et de vignes; et pour que les eaux n'en entraînassent pas le terrain, il avoit été soutenu par étages avec des murs sans ciment près de Florence, et avec des terrasses de gazon près de Lucques.

Les historiens contemporains n'ont point

cherché à nous peindre l'aspect du pays; c'est CHAP. XCI. souvent d'après des descriptions de batailles, ou d'après les accidens d'un campement d'armée, que nous arrivons à connoître quel étoit l'état de l'agriculture, ou le sort des paysans dans les temps éloignés de nous; mais si ces circonstances détachées ne nous laissent point lieu de douter que l'Italie ne présentât la même apparence qu'aujourd'hui, dans les provinces qui ont conservé leur prospérité, elles nous apprennent aussi que la campagne étoit encore couverte de villages et de moissonneurs, dans les provinces qui sont aujourd'hui changées en déserts. La désolation s'est étendue sur une partie considérable et autrefois infiniment fertile de l'Italie, depuis les rives du Serchio jusqu'à celles du Vulturne. Les riches campagnes de Pise furent, il est vrai, ravagées par des inondations, et rendues, dès le quinzième siècle, insalubres par des eaux stagnantes, ensuite de la négligence ou de la jalousie de la république florentine; cependant de puissans villages animoient encore toute la côte qui s'étend de Livourne jusqu'à l'Ombrone, et qui est aujourd'hui désolée. On peut juger de la nombreuse population de l'état de Sienne et de la Maremme siennoise, par la quantité de villages que le marquis de Marignan y fit raser dans le siècle suivant, et dont il passa les habitans au fil de l'épée. Les guerres des barons, feudataires

40

CHAP. XCI. de l'Église, font voir que la campagne de Rome contenoit également une population nombreuse; les Colonna seuls y possédoient plus de villages populeux au quinzième siècle, que toute cette province ne compte aujourd'hui de fermiers. Toute la province maritime, il est vrai, ou comme on l'appelle encore, toute la Maremme étoit réputée malsaine, mais non pas au point où elle l'est aujourd'hui. Flavio Blondo, en la décrivant, sous le pontificat de Nicolas V, se contente de dire qu'elle n'est plus de son temps aussi florissante qu'elle l'étoit au temps des Romains; et lorsqu'il parle d'Ostie, il dit que cette ville ne jouit pas d'un air très salubre, parce qu'elle est située au bord de la mer (1): mais s'il avoit dû parler de son état actuel, à peine la langue lui auroit-elle fourni des termes pour peindre l'effrayante désolation du pays, et les effets de l'air pestilentiel qu'on y respire.

> Les paysans italiens, au quinzième siècle, différoient cependant de ceux de nos jours, en ce qu'au lieu d'habiter au milieu de leurs champs,

> (1) Italia illustrata, di Flavio Blondo, traduz. di Lucio Fauno. Venezia, 1542, in-8. Regione III, fol. 94. Ostie qui, du temps des Romains, comptoit au moins cinquante mille habitans, ne compte plus que trente habitans dans la bonne saison, dix dans la mauvaise, et deux ou trois femmes. De tous les côtés, dans les campagnes, à dix milles de distance, il n'y a pas un seul habitant, excepté à Porto, ville plus désolée encore que ne l'est Ostie.

où ils avoient toujours une maison rustique, ils cuap xelvivoient presque tous dans des bourgades fermées de murs : de là ils se rendoient chaque
matin à leurs travaux; et lorsqu'une invasion
ennemie menaçoit leur sûreté, ils ramenoient
dans leur bourgade leur bétail, leurs instrumens aratoires et leurs récoltes. Les historiens,
en rapportant plusieurs invasions inopinées,
ajoutent souvent que les paysans n'avoient point
eu le temps de faire rentrer dans les lieux-forts
leur bétail et leur famille; ce qui montre que
dans l'habitude de la vie, ils ne leur faisoient
point abandonner les champs.

La réunion des paysans dans les bourgades nuisoit sans doute à la perfection de l'agriculture, et elle diminuoit les jouissances que leur famille pouvoit retirer d'une terre fertile. Mais lorsqu'on examine ces bourgades, qui sont aujourd'hui presque toutes dépeuplées, on trouve dans leurs maisons abandonnées depuis des siècles, des traces de l'opulence de ceux qui les habitèrent autrefois. Ces maisons sont pour la plupart vastes et commodes; elles réunissent la solidité à l'élégance, et elles donnent lieu de croire que les paysans italiens, au quinzième siècle, étoient mieux logés que ne le sont aujourd'hui les bourgeois d'une fortune médiocre, dans les pays les plus prospérans de l'Europe.

De plus, cette réunion des paysans dans des

CHAP. XCI. villages fortifiés, qu'ils nommoient châteaux, leur donnoit une importance et des droits politiques dont ils n'auroient pu jouir en restant isolés. Ils étoient chargés de la défense de leur patrie; et le gouvernement leur avoit consié pour cela des armes, un trésor commun, et une administration régie par des magistrats de leur choix. Il les avoit ainsi mis en état de se défendre contre un ennemi étranger; mais en même temps il leur avoit donné les moyens de repousser les entreprises oppressives de tout autre corps de l'État.

> Tel étoit le sort de cette moitié de la nation italienne qui, par son travail, faisoit naître tous les fruits de la terre. Si on le compare à celui des paysans de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Allemagne, à la même époque, sans doute on le trouvera infiniment plus heureux. Les pères de famille étoient affranchis de tout esclavage, de tout vasselage domestique. Ils n'avoient d'inquiétude ni sur les conditions de leur bail, qui demeuroit le même de générations en générations; ni sur le paiement des contributions, qui ne regardoit que leurs maîtres; ni sur celui du fermage de leurs terres, qu'ils acquittoient en nature. Ils pouvoient sans crainte élever leurs enfans, dans l'assurance que le travail leur fourniroit toujours une abondante subsistance, et si leur famille venoit à s'accroî

tre au-delà de ce que la culture perfectionnée cana actual de leur métairie pourroit employer de bras, ils voyoient toujours un emploi, pour cet excès de population, dans l'armée, dans le clergé, et dans les professions mécaniques des villes.

Tous ceux qui travailloient aux champs vivoient sur une moitié des fruits de la terre; on
a donc lieu de croire qu'ils formoient euxmêmes au moins une moitié de la nation (1).
La partie des récoltes que les métayers remettoient en nature à leurs maîtres, étoit consommée dans les villes; et elle y maintenoit une
autre moitié de la nation. Mais la condition de
cette seconde partie du peuple étoit bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui : au lieu de
languir dans la fainéantise, faute de pouvoir
trouver un emploi pour son travail, ou faute
d'avoir conservé la volonté de travailler et l'ha-

(1) Cette évaluation n'est pas une mesure fixe, mais un minimum. Tout le blé qui est porté au marché n'est pas nécessairement consommé dans les villes; les paysans qui ne cultivent que des vignobles et des oliviers, en rachètent une grande partie. Cette proportion s'est sugmentée depuis que les vastes terres à blé des Maremmes et celles de la Pouille sont abandonnées à la désolation. La seule partie de la campagne italienne qui soit aussi peuplée qu'elle l'étoit au quinzième siècle, est celle qui rachète les blés portés au marché; la diminution de la culture des grains, dans les pays aujourd'hui déserts, a été proportionnée à la dépopulation des villes; aussi quelques économistes prétendent-ils qu'aujourd'hui les quatre cinquièmes de la nation italienne appartiennent à la classe des cultivateurs.

CHAP. XCI. bileté dans un art utile, cette classe produisoit des valeurs commerciales avec non moins d'activité que la première produisoit des valeurs agricoles. L'Italie étoit encore le pays de l'Europe le plus riche en manufactures : les soies qu'elle fournit en si grande abondance, les laines, le lin, le chanvre, les pelleteries, les métaux, l'alun, le soufre, le bitume; tous les produits ' bruts de la terre qui doivent recevoir du travail de l'homme une nouvelle préparation avant d'être employés à son usage, obtenoient ce dernier fini en Italie, et par des mains italiennes, avant d'être livrés à la consommation intérieure ou étrangère. Mais les matières premières fournies par l'Italie ne suffisoient pas aux ateliers italiens; et c'étoit une des fonctions importantes du commerce que d'en rassembler de nouvelles sur les côtes de la mer Noire, en Afrique, en Espagne et dans les pays du nord, tout comme le commerce les distribuoit ensuîte au loin, après qu'un travail italien en avoit augmenté la valeur. Ce travail étoit l'objet d'une constante demande : il suffisoit au pauvre d'apporter ses bras au marché; il étoit toujours sûr d'ý trouver des entrepreneurs prêts à les mettre à l'ouvrage, et à le récompenser en proportion de son habileté.

> Le génie des artistes ne doit sans doute pas être confondu avec le travail mécanique des manou-

vriers: mais les arts étoient aussi une carrière CHAP. XCI. profitable; et même, sous le point de vue de l'économie politique, il ne faut pas oublier que le même pays qui possédoit les plus nombreuses papeteries, et les imprimeries les plus actives, possédoit aussi le plus grand nombre de ces savans dont les livres devenoient un objet de commerce dans toute l'Europe; que, non loin des carrières de marbre blanc de Carrare, ou des fonderies des Maremmes, étoient les ateliers de statuaires des Donatelli et des Ghiberti, ou la coupole admirable de Sainte-Marie Reparata, ouvrage de Brunelleschi à Florence; et qu'à côté des ouvriers qui travailloient la toile, les pinceaux et les couleurs, on voyoit naître les Masaccio, les Ghirlandaio, et tous les fondateurs des écoles de peinture. Ainsi tous les travaux prospéroient à-la-fois, depuis celui du tisserand, condamné à une opération toujours uniforme, jusqu'à celui de l'artiste qui devoit faire la gloire de son pays. Dès-lors le père de famille qui ne léguoit à ses enfans que de la santé, de l'activité et du courage pour tout entreprendre, les lançoit sans crainte dans la carrière de la vie.

Le commerce italien attendoit, et payoit souvent d'avance tous ces produits de l'industrie italienne, pour les distribuer ensuite aux diverses nations de la terre. Le temps n'étoit pas encore venu, où les princes, jaloux de l'indé-

CHAP. XCI. pendance de ces hommes, qui peuvent soustraire avec facilité leur fortune à la tyrannie, armèrent toutes les vanités contre l'activité et l'industrie mercantiles. Les ultramontains n'avoient pas encore enseigné aux Italiens que le commerce dérogeoit à la noblesse; et les familles les plus illustres de Florence, de Venise, de Gènes, de Lucques et de Bologne, fournissoient des chefs aux maisons de commerce, en même temps que des cardinaux à l'Église, et des grandsprieurs à l'ordre de Malte. Tandis que les hommes les plus considérés de la nation mettoient le travail en honneur, en donnant eux-mêmes l'exemple de l'activité; qu'ils enseignoient à considérer l'oisiveté comme un vice, comme un déshonneur, et comme un délit contre la société; un commerce qui embrassoit la moitié du monde alors connu, les formoit eux-mêmes à la dextérité des habiles négociateurs, aux connoissances positives des législateurs, et leur donnoit occasion d'étudier les élémens de la prospérité publique qu'ils devoient conserver et accroître dans leur administration. D'autre part, des négocians tirés d'un ordre aussi relevé de la société, s'accoutumoient à porter dans leur commerce plus de loyauté, des sentimens plus libéraux, des connoissances plus variées. L'esprit appliqué tour-à-tour aux affaires publiques et aux affaires privées, en acquéroit plus de souplesse, et s'acquittoit mieux de l'une et de l'autre cuar xci. de ses fonctions.

La quantité de travail qu'une nation peut faire, la subsistance qu'elle peut se procurer, et la population qu'elle peut nourrir, se mesurent toujours sur la quantité de capitaux dont elle dispose. Or, le capital productif qui appartenoit aux Italiens au quinzième siècle, égaloit peut-être celui de toutes les autres nations de l'Europe réunies; et ce capital, confié à des mains économes et industrieuses, n'étoit jamais laissé oisif. Aujourd'hui le revenu annuel de l'Italie consiste presque uniquement dans cette moitié du produit des terres, que les métayers remettent en nature aux propriétaires, et que ceux-ci, par eux-mêmės ou par leurs divers salariés, consomment dans l'oisiveté. Au quinzième siècle il y avoit, parmi les propriétaires des terres, un grand nombre de négocians, qui ajoutoient chaque année à leurs capitaux productifs la partie souvent très-considérable des revenus de leurs possessions, qu'ils ne consommoient pas oisivement. Ils augmentoient ainsi sans cesse des capitaux dont le revenu annuel surpassoit peut-être de beaucoup celui des terres. Une population plus nombreuse pouvoit donc vivre sur le même terrain avec une aisance beaucoup plus grande. Tandis qu'aujourd'hui une partie considérable des soies et des huiles de

CHAP. CXI. l'Italie, et même de son blé, sont échangés contre des objets de luxe; alors les objets de luxe presque seuls étoient échangés contre de nouveaux blés. Aucune limite n'arrêtoit les spéculations du négociant, qui voyoit s'accroître sans cesse le fonds avec lequel il les entreprenoit : le pauvre étoit riche de son travail ; le riche avoit la certitude d'augmenter sa fortune par une activité nouvelle : l'un et l'autre pouvoient sans crainte voir croître une famille qui n'avoit rien à redouter de la misère.

Au moment où l'Italie sortoit à peine de la barbarie, nous avons fait remarquer la manière glorieuse dont elle se présentoit dans la carrière des lettres et des arts. Mais au quinzième siècle l'histoire littéraire et l'histoire des arts ne sont pas moins importantes que l'histoire politique elle-même; il faut donc les abandonner à ceux qui en ont fait l'objet d'une étude particulière. Dans un autre ouvrage j'ai présenté en raccourci un tableau de la littérature italienne, tandis qu'une histoire complète de cette même littérature étoit publiée par un des plus illustres écrivains de la France. Plusieurs autres ont tracé les admirables progrès de l'architecture, de la sculpture et de la peinture : on ne sauroit ici ni en parler dignement en peu de mots, ni en parler à fond, sans sortir de l'unité d'un sujet historique. Ce n'est donc que comme preuve

nouvelle de cette prospérité, de ce sentiment cuar xou. de repos et de bonheur, répandus dans la nation, au quinzième siècle, que j'en appellerai au progrès rapide des arts. Sans doute lorsqu'ils furent parvenus à leur entier développement, lorsque des hommes tels que Michel Ange, Raphaël, Titien, eurent été formés, les arts se soutinrent au seizième siècle; ils brillèrent même d'un plus grand éclat encore, an milieu des plus effroyables calamités. Les malheurs n'éteignent pas toujours le génie; mais il faut un état de sécurité et de jouissance de la vie, pour allumer la première fois son flambeau. Il faut qu'une nation regarde le présent avec confiance et l'avenir sans crainte, pour qu'elle associe, aux plaisirs fugitifs de l'aisance, la pompe éternelle des beaux-arts.

Les monumens dont l'Italie se couvrit au quinzième siècle, n'indiquent donc pas seulement qu'un sentiment délicat du beau dirigea le ciseau, le pinceau ou l'équerre de ses sculpteurs, de ses peintres et de ses architectes illustres; l'ensemble de ces monumens fait encore connoître une nation pleine de confiance dans sa force, d'espérance dans son avenir, de satisfaction pour ses succès passés. Ses temples surpassent infiniment en magnificence et en solidité tous les plus célèbres de la Grèce; les palais de ses citoyens l'emportent par leur étendue, par l'épaisseur colossale de leurs murailles, sur ceux des empe-

erap. xci. reurs romains; les plus simples de ses maisons portent un caractère de force, d'aisance et de commodité. Lorsqu'aujourd'hui on parcourt ces cités de l'Italie, toutes à moitié désertes, toutes déchues de leur ancienne opulence; lorsqu'on entre dans ces temples que la foule ne peut remplir, même dans les plus grandes solennités; lorsqu'on visite ces palais dont les propriétaires occupent à peir la dixième partie; lorsqu'on remarque les panneaux brisés de ces fenêtres construites avec tant d'élégance, l'herbe qui croît au pied des murs, le silence de ces vastes demeures, la pauvreté des habitans qu'on en voit sortir, la démarche lente, l'air inoccupé de tous ceux qui traversent les rues, et les mendians qui semblent former seuls la moitié de la population; l'on sent que de telles villes ont été bâties par un autre peuple que celui qu'on y voit aujourd'hui, qu'elles sont le produit de la vie, et que la mort en a hérité; qu'elles ont appartenu à l'opulence, et que la misère est venue ensuite; qu'elles sont l'ouvrage d'un grand peuple, et que ce grand peuple ne se trouve plus nulle part.

> Le luxe des rois peut quelquefois créer une capitale magnifique, lors même que leur nation est encore misérable ou demi-barbare, et qu'elle n'a aucun desir de prendre sur son nécessaire pour s'entourer d'une pompe dont elle ne jouit

pas. C'est Louis XIV et non la France, Frédéric CHAP. CXI. et non la Prusse, Pierre ou Catherine et non la Russie, qu'on voit dans les palais de Paris, de de Berlin, de Pétersbourg ; aussi les provinces reculées étoient-elles, à l'époque de ces constructions, d'autant plus misérables, que ces capitales étoient plus semptueuses. Mais la richesse et l'élégance de l'architecture italienne sont spontanées; on lui trouve dans les villages le même caractère que dans les villes : partout elle est supérieure à la condition des propriétaires actuels, partout elle leur offre des habitations plus vastes et plus commodes que celles que la même classe de la société occupe dans des pays réputés aujourd'hui très-prospérans. Les bourgades sans illustration d'Uzzano, de Buggiano, de Montecatini, situées sur le penchant des collines du Val-de-Nievole, si elles étoient transportées tout entières au milieu des plus anciennes villes de France, de Troyes, de Sens, de Bourges, en formeroient les quartiers les mieux bâtis; leurs temples seroient faits pour orner les plus grandes villes. Lors même que l'on s'enfonce dans les vallées des Apennins, loin de toute grande route, de tout commerce, de l'abord de tout voyageur, on y retrouve encore des villages, où aucune maison nouvelle n'a été bâtie depuis le quinzième siècle, où aucune maison ancienne n'a été réparée, tels que Pontito,

CHAP. XCI. la Schiappa ou Vellano, et qui cependant sont composés uniquement de maisons de pierre et de ciment à plusieurs étages, et d'une élégante architecture.

C'est ainsi que l'Italie presque entière, que son agriculture, que ses chemins, que l'aspect donné à la terre par les mains de l'homme, que l'architecture des villes et celle des villages, conservent des monumens de son antique opulence, d'une prospérité sentie par toutes les classes, d'une activité d'esprit, d'un zèle d'entreprises qui étoient l'effet et qui devenoient de nouveau la cause du bonheur national. Cette opulence, malgré toutes les révolutions dont nous avons rendu compte, subsistoit encore à la fin du quinzième siècle. Il ne nous reste plus qu'à voir par quel enchaînement de calamités elle fut détruite, et par quelles entraves l'esprit de la nation fut dompté; en sorte que, même après la cessation de la guerre, même après la fin de tous les fléaux qui se succédèrent pendant un demi-siècle, le retour de la tranquillité, la jouissance d'une longue paix, à laquelle les autres nations de l'Europe pertoient envie, n'ont pu rendre à l'Italie qu'une ombre de son ancienne félicité.

## CHAPITRE XCII.

Élection d'Alexandre VI. Projets de réforme de Jérôme Savonarole; vanité de Pierre de Médicis, nouveau chef de la République florentine. Louis Sforza invite Charles VIII à faire valoir ses droits sur le royaume de Naples: fermentation de toute l'Italie; Ferdinand Iermeurt avant d'être attaqué.

.1492 -- 1494.

Les croyances religieuses et la politique con- chap. xcm. tribuoient à l'envi en Italie à placer le pape à la tête de la confédération d'états indépendans, entre lesquels cette contrée étoit partagée. C'étoit surtout pendant le cours du quinzième siècle, que les papes avoient élevé leur monarchie temporelle; ils avoient réduit la ville de Rome à n'avoir plus qu'un gouvernement municipal : ils avoient substitué leur propre autorité à celle du sénat et de la république; et depuis la conjuration de Stefano Porcari, ils avoient aboli les derniers restes de la liberté romaine. Dans les provinces voisines, les papes avoient travaillé avec ardeur à réduire la noblesse feudataire à l'obéissance; et la violence

CHAP. XCII. avec laquelle les deux plus puissantes maisons avoient été persécutées, celle des Colonna par Sixte IV, et celle des Orsini par Innocent VIII, au commencement de son pontificat, les avoit affoiblies toutes deux. Presque tous les petits princes, et presque toutes les villes libres situées entre Rome, les états de Florence et ceux de Venise, avoient été forcés à reconnoître l'autorité suprême du Saint-Siége. Les princes de Romagne conservoient, il est vrai, leur souveraineté sous l'autorité de l'Église : mais ils obéissoient avec empressement au pape qu'ils craignoient; et ils lui fournissoient dans toutes ses guerres de bons capitaines et de bons soldats. Aussi les derniers pontifes s'étoient-ils montrés plus guerriers que prêtres, et l'importance militaire de l'état de l'Église avoit-elle été mieux sentie.

D'ailleurs le pape, suzerain du royaume de Naples, directeur du parti guelfe en Lombardie et en Toscane, et chef suprême de l'Eglise, ne mesuroit pas sa puissance sur la seule étendue des états soumis à sa juridiction immédiate. Au-delà, et à une grande distance de ses propres frontières, il pouvoit encore gagner des créatures sans leur donner d'argent, faire la guerre sans soldats, menacer et intimider sans forces réelles. Aussi l'histoire des papes étoit-elle peut-être la partie la plus essentielle de l'histoire

d'Italie. Les révolutions des républiques, comme chap. xon. celles des monarchies, se trouvoient constamment liées à celles de la cour pontificale; et presque toutes les grandes catastrophes qui devoient ébranler l'Italie, avoient été préparées par les intrigues ou les passions des prêtres.

Le commencement de la dernière période de la liberté italienne, à laquelle nous sommes parvenus, le début de la longue guerre que les ultramontains devoient porter dans toute la presqu'île, fut lui-même un moment de crise pour le pouvoir pontifical : car c'est alors que fut élevé sur la chaire de Saint Pierre le plus odieux, le plus impudent, le plus criminel de tous ceux qui abusèrent jamais d'une autorité sacrée pour outrager et asservir les hommes. Alexandre VI fut élu pour succéder à Innocent VIII. Le scandale de la cour de Rome, toujours croissant depuis un demi-siècle, ne pouvoit pas arriver à un excès plus révoltant; dès-lors on le vit décroître par degrés. Aucun écrivain ecclésiastique n'a osé défendre la mémoire de ce pape, indigne du nom de chrétien; et l'opprobre dont il couvrit l'Église romaine pendant son règne, anéantit ce respect religieux qui protégeoit l'Italie entière, et la livra aux étrangers comme une proie plus facile à saisir.

Innocent VIII étoit mort le 25 juillet 1492; quelques jours furent consacrés, selon l'usage, 1492.

CHAP. XCII. à la pompe de ses funérailles, et le 6 août sui-1492. vant les cardinaux entrèrent au conclave pour élire son successeur. Ils se trouvoient réduits au nombre de vingt-trois (1). Chacun d'eux sentoit son importance s'accroître, comme il voyoit diminuer le nombre de ceux qui avoient droit à siéger dans ce sénat; le partage des richesses, des honneurs, des principautés dont disposoit l'Église, leur étoit en grande partie attribué; chacun, en raison du petit nombre de ses compétiteurs, pouvoit réserver, pour lui-même ou pour ses créatures, une portion plus avantageuse dans cette grande loterie. Aussi, malgré l'expérience de l'inutilité de toutes les conditions imposées, pendant la vacance du Saint-Siége, par les conclaves précédens aux papes futurs, les cardinaux, soignant avant tout leurs propres intérêts, s'engagèrent-ils par serment à ce que celui d'entre eux qui parviendroit à la tiare, ne feroit point de promotion nouvelle sans le consentement de leur collége. (2)

Tous les vœux se trouvoient d'accord pour cette première résolution qui pourvoyoit à l'in-térêt de tous; mais dans l'élection d'un nouveau chef de l'Église, chacun prêta de nouveau

<sup>(1)</sup> Stefano Infessura, Diario Romano, T. III. Script. rer. Italicar. T. II, p. 1243. — Annal. ecclesiast. Raynaldi. 1492, §. 22, T. XIX, p. 412.

<sup>(2)</sup> Raynaldi Annal. eccles. 1492, §. 28, p. 414.

l'oreille aux conseils de son ambition privée ou chap. xon? de sa cupidité. Le conclave n'étoit presque composé que de créatures d'Innocent VIII et de Sixte IV; et des hommes élus dans ces temps de corruption, ne pouvoient être doués de beaucoup de désintéressement, ni de sentimens bien élevés. Un seul d'entre eux, Roderic Borgia, étoit d'une création beaucoup plus ancienne; et plus il avoit vieilli dans les dignités de l'Église, plus il avoit pu y accumuler de richesses. Il étoit fils d'une sœur de Calixte III, et pour complaire à cet oncle qui l'avoit adopté, il avoit quitté son nom de Lenzuoli pour prendre celui des Borgia. Très-jeune encore, il avoit été comblé par le vieux Calixte de toutes les grâces qu'un pape peut accumuler sur son neveu; c'étoit à lui que le pontife avoit résigné son propre archevêché de Valence en Espagne; il l'avoit créé cardinal-diacre le 21 septembre 1456, et en même temps il lui avoit donné la fonction lucrative de vice-chancelier de l'Église. Sixte IV, qui avoit employé Roderic Borgia dans plusieurs légations, lui avoit conféré les évêchés d'Alba et de Porto. De nouvelles missions, dans lesquelles Borgia avoit fait briller la dextérité de son esprit, lui avoient valu de nouvelles récompenses (1); et en 1492 il réunissoit les re-

<sup>(1)</sup> Onofrio Panvino, Vite de' Pontesici. In Aless. VI, p. 472.

1492.

CHAP. EGII. venus de trois archevêchés en Espagne, et d'un grand nombre de bénéfices ecclésiastiques dans toute la chrétienté. Les richesses d'un cardinal ont une influence presque nécessaire sur les vœux de ses collègues : comme il ne peut garder ses bénéfices en parvenant au pontificat, il est naturel qu'il les répartisse entre ceux qui ont le plus contribué à son élection; et plus il a été comblé lui-même des faveurs de l'Église, plus il peut en distribuer à ses partisans, sans exciter les réclamations de personne. Borgia, pendant près d'un demi-siècle de prospérité,, avoit amassé des trésors immenses; et la nature lui avoit en même temps accordé tous les talens propres à en faire usage, pour seconder son ambition: son éloquence étoit facile, quoiqu'il ne fût que médiocrement versé dans les lettres; son esprit, d'une flexibilité remarquable, étoit propre à toute chose; mais surtout il étoit doué du talent des négociations, et d'une adresse incomparable pour conduire à ses fins l'esprit de ses rivaux. (1)

> Borgia, que ses immenses richesses et son ancienneté dans le collége des cardinaux mettoient au premier rang entre les candidats pour le Saint-Siége, paroissoit, aux yeux des plus

<sup>(1)</sup> Jacobus Volaterranus, Diarium romanum. T. XXIII, Rer. It. p. 130. - Annal, escles, Rayn, 1600, 6, 25, T. XIX p. 413.

1492.

sages même, justifier en partie ses prétentions, chap. xcii. par les talens distingués qu'il avoit déjà déployés au service de l'Église. Cependant ses mœurs auroient pu motiver de fortes objections contre lui. Déjà, sous le pontificat de Pie II, ses débauches, plus pardonnables alors à cause de sa jeunesse, l'avoient exposé à une censure publique (1): il avoit depuis pris une maîtresse nommée Vanozia, avec laquelle il vivoit comme si elle eût été sa femme; et en même temps il l'avoit fait épouser à un citoyen romain. Il avoit eu d'elle quatre fils et une fille, que nous verrons ensuite prendre une part importante aux affaires. On ne trouvoit ni dans ses manières ni dans son langage la retenue d'un homme d'église. Mais le libertinage étoit déjà monté sur le trône pontifical avec Sixte IV et Innocent VIII; et le sacré consistoire n'étoit plus composé d'hommes assez irréprochables pour que les vices de Roderic Borgia fussent un motif suffisant d'exclusion.

Deux rivaux paroissoient pouvoir disputer la tiare à Borgia, savoir, Ascagne Sforza et Julien de La Rovère. Ascagne, fils du grand François Sforza, duc de Milan, étoit oncle de Jean Galeaz, qui régnoit alors, et frère de Louis-le-Maure, qui, au nom de ce duc, gouvernoit la Lom-

<sup>(1)</sup> Annal. eccles. 1492, §. 24, p. 413.

chap. xcII. bardie: il avoit été créé, par Sixte IV, cardinal1492. diacre du titre des saints Vito et Modesto; il étoit, après Borgia, l'un des cardinaux les plus riches en bénéfices ecclésiastiques; et il étoit soutenu par tout le crédit de son frère et des alliés du duché de Milan. Mais après avoir fait quelques épreuves infructueuses de la force de son parti, il aima mieux vendre son adhésion à son rival, qu'être vaincu par lui; il traita avec Borgia,

toutes les voix dont il disposoit. (1)

Julien de La Rovère, fils d'un frère de Sixte IV, cardinal-prêtre du titre de Saint-Pierre in vincula, étoit l'autre candidat. Ses talens distingués, et le rôle important qu'il avoit joué pendant le pontificat de son oncle, avoient réuni sur lui plusieurs suffrages; mais Roderic Borgia, en répandant l'argent à pleines mains, sut gagner ceux qui paroissoient hésiter encore. Il avoit envoyé, chez le cardinal Ascagne Sforza, quatre mulets chargés d'argent, sous prétexte de les mettre en sûreté pendant la durée du conclave. Cet argent fut employé à acheter les consciences incertaines. La voix du cardinal-patriarche de Venise fut payée cinq mille du-

et se fit promettre la place de vice-chancelier

qu'exerçoit celui-ci : en retour, il lui assura

<sup>(1)</sup> Josephi Ripamontii Hist. urbis Mediolani. L. V, p. 653.

cats; toutes les autres furent mises à prix de la chap. xcm; même manière (1); et le samedi matin, 11 août, 1492. Roderic Borgia fut proclamé pape à la majorité des deux tiers des suffrages, sous le nom d'Alexandre VI. (2)

On connut presque aussitôt à quels marchés honteux le nouveau pape avoit dû son élection; car on lui vit, dans les premiers jours qui la suivirent, payer les primes dont il étoit convenu. Il transmit au cardinal Ascagne Sforza sa dignité lucrative de vice-chancelier; il céda au cardinal Orsini son palais à Rome, avec les deux châteaux de Monticello et de Soriano: il donna au cardinal Colonna l'abbaye de Subbiaco avec tous ses châteaux; au cardinal de Saint-Ange, l'évêché de Porto, avec son propre mobilier, qui étoit magnifique, et sa cave fournie des vins les plus exquis; au cardinal de Parme, la ville de Nepi,; à celui de Gènes, l'église de Sainte-Marie in via lata; au cardinal Savelli, l'église de Sainte-Marie-Majeure, et la ville de Città-Castellana: les autres furent récompensés en argent comptant. Il n'y en eut que cinq, à la tête desquels on plaça Julien de La Rovère et

<sup>(1)</sup> Stefano Infessura, Diario Romano, p. 1244.

<sup>(2)</sup> Annal. eccles. 1492, p. 413. Quelques autres indiquent cependant un jour différent. Le journal de Sienne met l'élection au 10 août : Allegretto Allegretti, T. XXIII, p. 826, Onofrio Panvino, au 1er.

THAP. XCII. son cousin Raphaël Riario, qui n'eussent pas 1492. consenti à vendre leurs suffrages. (1)

Les Romains célébrèrent l'élection d'Alexandre VI par des fêtes qui auroient été plus convenables pour le couronnement d'un jeune conquérant que pour celui d'un vieux pontife. On eût dit que le peuple-roi demandoit à son nouveau souverain de ramener sous son empire les nations autrefois soumises par ses armes. La plupart des inscriptions qui décoroient les maisons romaines, jouoient sur le nom d'Alexandre qu'avoit choisi Borgia; si elles rappeloient de quelque manière la religion dont il étoit pontife, c'étoit en promettant au nouvel Alexandre des victoires d'autant plus brillantes, qu'il étoit un Dieu et non plus un héros (2). Cet excès d'adulation ne fut point immédiatement démenti par les faits. Une effroyable anarchie avoit été la conséquence du règne vénal et efféminé d'Innocent VIII; elle s'étoit encore accrue pendant la léthargie de ce pontife : deux cent vingt citoyens romains avoient été assassinés depuis la dernière

<sup>(1)</sup> Stefano Infessura, Diar. Rom. p. 1244. — Fr. Guicciardini, Lib. I, p. 4. — Ist. di Giov. Cambi. Deliz. Erud. T. XXI, p. 71.

<sup>(2)</sup> Cæsare, magna fuit, nunc Roma est maxima, sextus
Regnat Alexander. Ille vir, iste Deus.

Epistola Petri Delphini. L. III, Ep. 38. — Raynaldi Annal. eccles. §. 27, p. 414.

crise de sa maladie jusqu'à sa mort (1). Alexan-car. xon:
dre VI, qui vouloit régner, et qui savoit se faire
craindre, mit aussitôt un terme à ce désordre,
et rendit la sûreté aux rues de Rome. Le seul
cardinal de La Rovère ne se laissa point séduire
par ce calme apparent; l'apostat espagnol, le
Marrano, comme il appeloit Borgia (2), ne pouvoit lui inspirer aucune confiance. Il s'enferma
dans le château d'Ostie, jusqu'au moment où il
crut plus prudent de s'éloigner davantage encore; et il n'assista point aux fêtes scandaleuses
par lesquelles le pape célébra, dans son propre
palais, le mariage de sa fille Lucrezia, avec Jean,
fils de Constanzo Sforza, seigneur de Pesaro. (3)

Le moment où l'Église romaine, dégradée par les vices de quelques chefs du clergé, venoit de mettre sur le trône un pontife dont elle devoit rougir, ne pouvoit manquer d'être marqué par les tentatives de réforme de ceux qui, plus sincères dans leur foi, cherchoient dans la religion un appui à la morale, et qui entrevoyoient les funestes conséquences de l'exemple donné à toute la chrétienté par un pape adultère, peut-

<sup>(1)</sup> Stefano Infessura, p. 1244.

<sup>(2)</sup> Les Espagnols appellent *Marranos* les Maures convertis; peu d'Espagnols échappoient alors à ce reproche d'apostasie.

<sup>(3)</sup> Le mariage de Lucrèce Borgia fut célébré le 9 et le 10 juin 1493. Infessura, Diario Romano. p. 1246. — Allegretto Alleg. p. 827.

1492.

CHAP. XCII. être même incestueux. Le sentiment religieux avoit encore trop de ferveur et de vérité à la fin du quinzième siècle, et au commencement du seizième, pour que de grands scandales dans l'Église n'amenassent pas de grandes révolutions. Ceux qu'une indignation vertueuse éloignoit d'un Sixte IV, d'un Innocent VIII, d'un Alexandre VI, n'en demeuroient pas moins chrétiens; ils n'en étoient pas moins attachés à l'Église que quelques-uns de ses chefs déshonoroient : ils attribuoient tous les vices aux hommes, et non au système; et plus ils voyoient de désordres et de scandales, plus ils se faisoient un devoir de chasser l'abomination du sanctuaire; plus ils étoient prêts à compromettre leur vie pour une réforme qu'ils regardoient comme l'œuvre du Seigneur.

Le scandale de la cour de Rome n'étoit cependant encore connu qu'imparfaitement au-delà des Alpes. Avant les guerres des ultramontains en Italie, un respect profond couvroit d'un voile impénétrable le palais de Saint-Pierre à Rome, et il n'eût guère été possible aux réformateurs qui levèrent plus tard l'étendard de la rebellion contre l'Église romaine, d'accomplir leur ouvrage en Allemagne et en France, qu'après le mélange des nations. La même entreprise devoit être tentée plus tôt en Italie, où les abus étoient plus tôt connus de tous; elle devoit recevoir un

сиар. **В**сіт. 1492.

autre caractère, du peuple même qui commençoit la réforme; elle devoit éclater chez les Italiens avec plus d'enthousiasme, elle devoit parler davantage à l'imagination et au cœur, elle devoit emprunter moins de secours à la philosophie, et être marquée peut-être par une moins grande indépendance d'opinions religieuses; mais en revanche elle devoit s'allier davantage à la politique. L'ordre civil et l'ordre religieux avoient été en Italie également corrompus, tandis que les principes constitutifs de l'un et de l'autre avoient été également approfondis par une longue étude : le réformateur devoit entreprendre de porter la main à tous les deux en même temps. Ces causes déterminèrent en effet le caractère et les desseins de Jérôme Savonarole; et ce précurseur de Luther différa de lui autant qu'un Italien devoit différer d'un Allemand.

Jérôme François Savonarole étoit d'une illustre famille originaire de Padoue, mais appelée à Ferrare par le marquis Nicolas d'Este. Il naquit dans cette dernière ville, le 21 septembre 1452, de Nicolas Savonarole, et d'Annalena Bonaccorsi de Mantoue (1). Distingué de bonne heure dans ses études, qui avoient eu surtout la théologie pour objet, il se déroba à sa famille à l'âge de

<sup>(1)</sup> Della storia e delle gesta del Padre Girolamo Savonarola. Libri IV. dedicati a P. Leopoldo. Livorno, 1782, 4<sup>to</sup>. Lib. I, §. 2, p. 2.

sévère.

gieux dominicains de Bologne; il y sit profession, le 23 avril 1475, avec une serveur religieuse, une humilité et un desir de pénitence qui ne se démentirent jamais (1). Bientôt ses supérieurs, reconnoissant les talens distingués du jeune dominicain, le destinèrent à donner des leçons publiques de philosophie. Savonarole, appelé ainsi à parler en public, avoit à lutter contre les défauts de son organe, soible et dur en même temps, contre la mauvaise grâce de sa déclamation, et contre l'abattement de ses forces physiques, épuisées par une abstinence trop

On admira l'érudition du nouveau professeur, mais on négligea le prédicateur, lorsque le même homme essaya de monter en chaire; et l'on ne prévoyoit guère alors le pouvoir que son éloquence devoit bientôt acquérir sur un plus nombreux auditoire (2). La force du talent et celle de la volonté triomphèrent de tous ces obstacles: Savonarole acquit dans la retraite les avantages que la nature paroissoit lui avoir refusés. Ceux qui avoient été choqués de sa récitation en 1482, purent à peine le reconnoître, lorsqu'en 1489 ils l'entendirent moduler à son

<sup>(1)</sup> Vita di Savonarola. Lib. I, §. 3, p. 5.

<sup>(2)</sup> Vita di Savonarola. Anno 1478, §. 9, p. 13. — Anno 1482, §. 11. p. 15.

gré une voix harmonieuse et forte, et la soute- char. xcii. nir par une déclamation noble, imposante et 1492. gracieuse (1). Le prédicateur lui-même, craignant de s'enorgueillir des efforts qu'il avoit faits pour se perfectionner, rapporta au ciel ses progrès, par humilité chrétienne, et regarda sa propre métamorphose comme un premier miracle, qui prouvoit sa mission divine.

C'étoit dans l'année 1483 que Savonarole avoit cru sentir en lui-même cette impulsion secrète et prophétique qui le désignoit comme réformateur de l'Église, et qui l'appeloit à prêcher aux chrétiens la repentance, en leur dénonçant par avance les calamités dont l'État et l'Église étoient également menacés. Il commença, en 1484, à Brescia sa prédication sur l'apocalypse; et il annonça à ses auditeurs que leurs murs seroient un jour baignés par des torrens de sang. Cette menace parut recevoir son accomplissement deux ans après la mort de Savonarole, lorsqu'en 1500 les Français, sous les ordres du duc de Nemours, s'emparèrent de Brescia, et en livrèrent les habitans à un affreux massacre (2). En 1489, Savonarole se rendit à pied à Florence; il y fixa sa résidence dans le couvent de son ordre, bâti sous l'invocation de saint Marc: c'étoit là qu'il devoit, pendant huit ans, continuer à

<sup>(1)</sup> Vita di Savonarola, §. 19, p. 22.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. I, 15, p. 19.

CHAP. XCII. prêcher la réforme, jusqu'au moment ou il fut 1492. livré au supplice, comme ses disciples assurent qu'il l'avoit prédit lui-même.

Cette réforme que Savonarole recommandoit comme une œuvre de pénitence, pour détourner les calamités qu'il disoit prêtes à fondre sur l'Italie, devoit changer les mœurs du monde chretien, et non sa foi. Savonarole croyoit la discipline de l'Église corrompue, il croyoit les pasteurs des ames infidèles; mais il ne s'étoit jamais permis d'élever un doute sur les dogmes que professoit cette Église, ou de les soumettre à l'examen. La nature même de son enthousiasme ne devoit pas le lui permettre; ce n'étoit pas au nom de la raison qu'il attaquoit l'ordre établi, mais au nom d'une inspiration qu'il croyoit surnaturelle; ce n'étoit pas par un examen logique, mais par des prophéties et des miracles.

La hardiesse de son esprit, qui s'étoit arrêtée devant l'autorité de l'Église, avoit cependant mesuré avec moins de respect les autorités temporelles. Dans tout ce qui étoit l'ouvrage des hommes, il vouloit qu'on pût reconnoître pour but l'utilité des hommes, et pour règle le respect de leurs droits. La liberté ne lui paroissoit guère moins sacrée que la religion; il regardoit comme un bien mal acquis, et qu'on ne pouvoit conserver sans renoncer à son salut,

le pouvoir qu'un prince avoit usurpé, en s'éle- CHAP. XCII. vant dans le sein d'une république. Laurent de Médicis étoit à ses yeux le détenteur illégitime de la propriété des Florentins : malgré les invitations réitérées de ce chef de l'état, il ne voulut point lui rendre visite, ni lui témoigner aucune déférence, pour ne pas être censé reconnoître son autorité (1); et lorsque Laurent, au lit de mort, appela ce confesseur auprès de lui, pour recevoir de ses mains l'absolution, Savo-, narole lui demanda préalablement s'il avoit une foi entière dans la miséricorde de Dieu, et le moribond déclara la sentir dans son cœur; s'il étoit prêt à restituer tout le bien qu'il avoit illégitimement acquis, et Laurent, après quelque hésitation, se déclara disposé à le faire; enfin s'il rétabliroit la liberté florentine et le gouvernement populaire de la république : mais Laurent refusa décidément de se soumettre à cette troisième condition, et renvoya Savonarole, sans avoir reçu de lui l'absolution. (2)

Si Savonarole avoit cru devoir prêcher à Laurent de Médicis, la restitution de l'autorité souveraine à Florence, comme celle d'un bien mal acquis, il avoit de plus fortes raisons encore pour engager Pierre de Médicis à se démettre de cette autorité que celui-ci n'avoit ni la

<sup>(1)</sup> Storia di F. Girolamo Savonarola. Lib. I, §. 22, p. 25.

<sup>(2)</sup> *Ibid*, Lib. I, §. 26, p. 33.

CHAP. XCII. force ni l'habileté de conserver. Pierre, l'aîné des trois sils de Laurent, n'avoit que vingt-un ans lorsque son père mourut; et sa prudence n'égaloit pas même ses années. Les lois fixoient, à Florence, l'âge où l'on pouvoit exercer chaque magistrature, et elles avoient en général fort reculé cette époque : les conseils dispensèrent Pierre des conditions de l'âge, et le déclarèrent propre à recevoir tous les honneurs, à exercer toutes les magistratures de son père (1). Cette violation de la constitution étoit une conséquence de l'asservissement de la seigneurie; mais elle blessa les Florentins, auxquels elle montroit le joug sous lequel ils étoient tombés.

> Pierre, passionné pour les plaisirs de la jeunesse, pour les femmes, pour les exercices du corps qui pouvoient le faire briller à leurs yeux, n'occupoit plus la république que des fêtes et des divertissemens auxquels tout son temps étoit consacré. Sa taille étoit au-dessus de la moyenne, sa poitrine et ses épaules étoient fort larges, sa force et son adresse étoient remarquables. Il rassembloit autour de lui les plus brillans joueurs de paume de toute l'Italie; mais il étoit plus habile qu'eux tous dans cet exercice, et dans ceux de la lutte et de l'équitation. Son élocution étoit facile, sa prononciation

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Storia. Fiorent. Lib. XXVI, p. 187.

agréable et sa voix harmonieuse, tandis que char cxIII. son père avoit toujours nasillé, par une conformation défectueuse de son organe. Pierre avoit fait des progrès remarquables dans les lettres grecques et latines, en suivant les leçons d'Ange Politien; il avoit de la facilité pour improviser en vers; sa conversation étoit agréable et variée: mais son orgueil éclatoit d'une manière insultante, toutes les fois qu'il éprouvoit quelque contradiction. Ce vice de son caractère étoit le plus dominant de tous; il avoit été développé en lui par sa mère Clarice, et sa femme Alfonsine, toutes deux de la famille Orsini: ces princesses romaines lui avoient apporté toute l'arrogance de leur maison. Il prétendoit que la république reçût aveuglément ses ordres; et cependant il regardoit comme au-dessous de lui le travail d'étudier les affaires publiques; il les abandonnoit à ses familiers, à ses confidens, et surtout à Pierre Dovizio de Bibbiena, frère aîné de ce Bernard que Léon X sit ensuite cardinal, et qui s'acquit un nom dans les lettres. Pierre de Bibbiena avoit été secrétaire de Laurent; il avoit la pratique des affaires, et Médicis, en lui accordant sa consiance, mettoit ce subalterne, né dans une province sujette, au-dessus des anciens magistrats de la république. (1)

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Storia Fiorentina. Lib. I, p. 15.

CHAP. XCII. 1492.

1493.

Moins Pierre de Médicis avoit de capacité pour gouverner l'état, plus il ressentoit de défiance de ceux qui pouvoient prétendre dans la république à un rang égal au sien. Une autre branche de la maison de Médicis commençoit alors à attirer sur elle l'attention des Florentins; c'étoient les petits-fils de Laurent, frère de Côme l'ancien. Le plus jeune des deux étoit de quatre ans plus âgé que Pierre; ils avoient succédé à la richesse que leur aïeul avoit amassée dans le commerce; mais soit qu'aucun talent distingué ne se fût développé dans cette branche de la famille, ou que ses membres se crussent assez honorés par leur parenté avec les chefs de l'état, on n'avoit jamais vu ni Pier-Francesco, père de ces jeunes gens, ni Laurent, leur aïeul, prendre part aux querelles politiques de Florence. Pierre découvrit le premier des rivaux dans ses cousins; il les fit arrêter au mois d'avril 1493, et mit en délibération s'il ne les feroit pas mourir : ses amis obtinrent avec peine qu'il se contentât de les faire sortir de la ville, et de leur assigner pour prison leurs deux maisons de campagne. Mais le peuple avoit regardé leur arrestation comme une violation de ses droits, leur mise en liberté fut pour lui un triomphe; il les accompagna de ses acclamations et de ses vœux, comme ils sortoient de la ville, et il sit sentir toujours plus à Pierre, que toute popularité lui échappoit. (1) CHAP. XCII. Peut-être Pierre auroit-il plus facilement 1493.

supprimé ces premiers symptômes de fermentation, s'il s'étoit hâté d'éloigner de Florence celui qui donnoit une direction à l'esprit populaire, en rattachant la liberté à la réforme de l'Église et des mœurs. Mais Jérôme Savonarole ébranloit tous les jours un nombreux auditoire, par le développement des prophéties où il croyoit voir l'annonce de la ruine future de Florence. Il parloit au peuple, au nom du ciel, des calamités qui le menaçoient, il le supplioit de se convertir : il peignoit successivement à ses yeux le désordre des mœurs privées, et les progrès du luxe et de l'immoralité dans toutes les classes de citoyens; le désordre de l'Église et la corruption de ses prélats, le désordre de l'état et la tyrannie de ses chefs : il invoquoit la réforme de tous ces abus; et autant son imagination étoit brillante et enthousiaste, quand il parloit des intérêts du ciel, autant sa logique étoit vigoureuse, et son éloquence entraînante, quand il régloit les intérêts de la terre. Déjà les citoyens de Florence témoignoient, par la modestie de leurs habits, de leurs discours, de leur contenance, qu'ils avoient embrassé la réforme de Savonarole; déjà les femmes avoient renoncé

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Stor. Fior. Lib. I, p. 16. — Commentari di Filippo de' Nerli. Lib. III, p. 58.

1493. frappant dans toute la ville, et il étoit facile de prévoir que l'instruction politique du prédicateur ne feroit pas moins d'impression sur ses auditeurs, que son instruction morale. (1)

Les prédications de Savonarole étoient appuyées par la menace de calamités nouvelles et effroyables que des armées étrangères devoient apporter à l'Italie : chaque jour en effet ces calamités s'approchoient, et elles commençoient à devenir visibles à tous les yeux. Les prétentions de la maison d'Anjou sur le royaume de Naples, avoient troublé l'Italie pendant un siècle entier; en sorte qu'on étoit accoutumé à tourner ses regards du côté de la France, pour y chercher le signal des orages qui menaçoient de détruire la paix. Depuis vingt ans les droits de la maison d'Anjou avoient été transférés au roi de France; et l'on pouvoit prévoir que lorsque le jeune prince qui étoit alors sur le trône, seroit parvenu à l'âge où il se croiroit propre à conduire les armées, la gloire des conquérans pourroit le tenter. On sentoit donc depuis longtemps que l'union des puissances de l'Italie étoit nécessaire, pour fermer la porte de cette contrée aux ultramontains. Cette union existoit dans les chartes publiques; elle avoit entre au-

<sup>(1)</sup> Commentari di ser Filippo de' Nerli. L. III, p. 58. — Storia di Fr. Girol. Savonarola. Lib. I, §. 35, p. 49.

tres été confirmée par le traité de Bagnolo, du chap xeu. 7 août 1484, et par celui de Rome, du 11 août 1489, qui étoient tous deux en pleine vigueur : mais elle n'avoit point étouffé les rivalités secrètes des souverains, les jalousies et les haines qui divisoient l'Italie en deux factions rivales, et qui n'attendoient qu'une occasion pour éclater.

Louis Sforza, surnommé le Maure, qui gouvernoit le duché de Milan au nom de son neveu Jean Galéas, paroissoit sentir plus qu'un autre, parce qu'il étoit plus rapproché des ultramontains, la nécessité de cette union des états de l'Italie : il vouloit non-seulement qu'elle existât réellement, mais encore qu'elle fût annoncée à toute l'Europe avec une sorte d'appareil. L'élévation d'Alexandre VI au pontificat lui parut une circonstance favorable pour le faire, parce qu'à l'élection d'un nouveau pape, tous les états chrétiens envoyoient à Rome une ambassade solennelle pour lui rendre l'obédience. Le duché de Milan étoit uni par une confédération particulière, renouvelée pour vingt-cinq ans en 1480, avec le royaume de Naples, le duché de Ferrare et la république florentine: Louis-le-Maure proposa à ses alliés de faire partir en même temps les ambassadeurs de ces quatre puissances, d'ordonner pour le même jour leur entrée à Rome, de les faire pré-

CHAP. XCII. senter ensemble au pape, et de charger celui du roi de Naples de parler seul au nom de tous. Il vouloit ainsi montrer au pape, aux Vénitiens, et aux autres puissances de l'Europe, que leur union subsistoit dans toute sa force, engager les deux premiers à s'attacher à eux pour la défense de l'Italie, et faire comprendre aux autres que cette contrée n'avoit rien à craindre des étrangers. La vanité puérile de Pierre de Médicis fit abandonner ce projet; et en excitant la défiance de Louis-le-Maure, elle le jeta dans une politique toute contraire. (1)

> Pierre de Médicis étoit un des ambassadeurs nommés par sa république pour se rendre à Rome; il vouloit briller dans cette, occasion solennelle, en étalant aux yeux des Romains et des étrangers les trésors de pierres précieuses amassées par son père, le luxe de ses équipages et l'élégance de ses livrées. Sa maison avoit été pendant deux mois remplie de tailleurs, de brodeurs et de décorateurs : tous ses joyaux étoient semés sur les habits de ses pages; un seul collier qu'il fit porter à l'un d'eux étoit évalué à deux cent mille florins. Tout ce luxe auroit été moins remarqué si quatre ambassades solennelles avoient dû faire en même temps leur entrée. Pierre avoit pour collègue Gentile,

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato L. XXVI, p. 188. — Franc. Belcarii Comment. rer. Gallic. L. V, p. 114, Lugduni, 1625, fol.

évêque d'Arezzo, l'un des instituteurs de Lau- CHAP. XCII. rent de Médicis; c'étoit lui qu'il avoit chargé de porter la parole, et Gentile ne sentoit pas moins d'impatience de réciter le discours qu'il avoit composé, que Pierre de faire voir ses livrées. Cependant d'après le projet de Louis-le-Maure, l'ambassadeur seul du roi de Naples auroit parlé (1). Médicis ne voulut point renoncer à toutes ces petites gratifications d'amour-propre; il engagea le roi de Naples Ferdinand à retirer sa parole déjà donnée à Louis-le-Maure. Celui-ci sentit à son tour sa vanité blessée, de ce qu'un projet proposé par lui, et soutenu de motifs plausibles, étoit si légèrement abandonné; tandis que le crédit que Pierre venoit d'exercer sur Ferdinand, fut pour lui un juste sujet d'inquiétude; il soupçonna et découvrit en effet une ligue secrète entre le roi et le chef de la république florentine. Cette alliance indépendante de celle dont lui-même faisoit partie, paroissoit le menacer : la maison de Médicis, de tout temps alliée des Sforza, étoit prête à les abandonner pour la maison rivale d'Aragon; et un changement complet dans tout le système politique de l'Italie pouvoit s'en suivre (2).

Bientôt de nouvelles preuves de cette intelli-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 6. — Ricordanze di Tribaldo de' Rossi, Delizie degli Eruditi. T. XXIII, p. 280.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 189.

CHAP. CXII. gence augmentérent l'alarme de Louis-le-Maure. 1493. Ferdinand et Pierre de Médicis engagèrent Virginio Orsini, parent de l'un et de l'autre, à acheter les siefs d'Anguillara et de Cervetri, qu'Innocent VIII avoit donnés en souveraineté à son fils Franceschetto Cybo. Leur prix fut fixé à quarante-quatre mille ducats; et Médicis en fournit quarante mille (1). Les fiess des Orsini, situés pour la plupart entre Rome, Viterbe et Civitta-Vecchia, assuroient la communication du roi de Naples avec la république Florentine, et enchaînoient en quelque sorte le pape, dont le plus puissant feudataire étoit protégé, jusqu'aux portes de sa capitale, par ses deux plus puissans voisins. Louis-le-Maure fit sentir ce danger à Alexandre VI; il l'engagea à refuser à la vente de l'Anguillara son consentement, sans lequel un fief de l'Église ne pouvoit être aliéné par un feudataire. (2)

> Louis-le-Maure profita de l'inquiétude que cette négociation, et les menaces de Ferdinand et de Pierre de Médicis causoient à Alexandre VI, pour conclure avec lui et la république de Venise une alliance qui servît de contrepoids à l'ascendant que paroissoit prendre la maison d'Aragon. Cette alliance fut signée le 22 avril 1493,

<sup>(1)</sup> Allegretto Allegretti, Diari Sanesi. T. XXIII, p. 826.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib 1, p. 8. - Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 189.

malgré l'opposition du dogé de Venise, qui ne chap. xcm. pouvoit se résoudre à accorder aucune confiance 1493, au caractère d'Alexandre VI. Le duc Hercule III de Ferrare y accéda peu de temps après, tandis que la république de Sienne refusa d'y concourir. (1)

Les confédérés s'engageoient à mettre sur pied, pour le maintien de la paix publique, une armée de vingt mille chevaux et de dix mille fantassins, à laquelle le pape contribueroit pour un cinquième, le duc de Milan et les Vénitiens chacun pour deux cinquièmes. L'alliance cependant n'avoit aucun but hostile; et tous les États de l'Italie pouvoient y accéder, s'ils le desiroient. (2)

Louis-le-Maure redoutoit moins Ferdinand que son fils Alfonse, parce qu'il voyoit dans celui-ci le protecteur naturel de son propre

- (1) Andrea Navagiero, Storia Veneziana. T. XXIII, p. 1201.

   Allegretto Allegretti, Diari Sanesi. T. XXIII, p. 827.
- (2) Marin Sanuto Vite de' duchi di Venezia, p. 1250. C'est par cet événement que se termine cette volumineuse chronique. Pendant les dernières années, elle est écrite jour par jour d'une manière fort diffuse, et elle contient beaucoup de faits hasardés; c'est un registre des bruits publics de Venise, bien plus que des événemens. Son auteur, fils de Léonard Sanuto, étoit sénateur vénitien, et vivoit ençore en 1522. Muratori, qui a imprimé ces vies pour la première fois, T. XXII, Rer. Ital. p. 400-1252, regarde la Chronique vénitienne, qu'il a aussi imprimée, T. XXIV, p. 1-154, comme en étant la continuation par le même auteur.

CHAP. CXII. neveu, Jean Galéas, dont il avoit usurpé toute l'autorité. Lorsqu'en 1479, Louis-le-Maure 1493. s'étoit emparé, les armes à la main, de la régence de Milan, et avoit supplanté la duchesse Bonne et le vieux Cecco Simoneta, il avoit eu un motif plausible pour s'arroger tous les pouvoirs de son neveu Jean Galéas : celui-ci étoit évidemment trop jeune pour qu'on pût lui confier le gouvernement; et encore qu'on l'eût déclaré majeur à quatorze ans, on savoit à Milan, comme dans toutes les monarchies, que cette formalité n'avoit d'autre effet que d'ôter l'autorité aux tuteurs que la loi désigne, pour la transmettre aux favoris du jeune prince, ou à ceux qui s'étoient emparés du pouvoir en son nom.

> Mais quatorze ans s'étoient déjà écoulés depuis que Louis-le-Maure avoit pris en main les rênes du gouvernement. Son neveu étoit parvenu à l'âge où sa raison n'avoit plus rien à attendre du temps; il étoit marié à Isabelle, fille d'Afonse et petite-fille du roi Ferdinand: « La-» dite fille étoit fort courageuse, nous dit Com-» mines, et eût volontiers donné crédit à son » mari, si elle l'eût pu; mais il n'étoit guère » sage, et révéloit ce qu'elle lui disoit » (1). En effet, la fortune, ou l'éducation qu'on donne

<sup>(1)</sup> Mémoires de Philippe de Commines. Liv. VII, ch. II, p. 143.

aux princes, avoit servi l'ambition de Louis- CHAP. XCII. le-Maure. On accusa celui-ci d'avoir à dessein écarté son neveu de toute étude littéraire, de tout exercice militaire, de toute instruction qui pût le rendre propre à gouverner; de l'avoir, au contraire, entouré de flatteurs dès ses plus jeunes années, pour l'accoutumer au luxe et à la mollesse (1). Peut-être cependant ne seroit-il pas juste de lui prêter le dessein d'énerver son neveu, tandis qu'il n'avoit fait en cela que suivre l'usage ordinaire des cours. Jean Galéas, en avançant en âge, n'étoit point sorti de l'enfance : sa foiblesse, sa pusillanimité, son incapacité, ne pouvoient se dissimuler à ceux qui l'approchoient; et il suffisoit à Louis-le-Maure de montrer le prince légitime, pour se justifier de ce qu'il l'excluoit rigoureusement de toute part à l'administration.

Isabelle d'Aragon reconnoissoit elle-même l'incapacité de son mari; mais il lui sembloit qu'à elle seule appartenoit le droit de le remplacer. Nourrie près du trône et dans l'espérance de régner, elle prenoit son orgueil pour du caractère, et sa décision pour de l'habileté : elle auroit voulu gouverner l'État comme elle gouvernoit son mari. D'ailleurs la femme de Louisle-Maure, Béatrix d'Este, sembloit avoir pris

<sup>(1)</sup> Petri Bembi rerum Venetarum Historia. Lib. II, p. 22.

occasion, au-dessus d'elle. La pompe des habits et des équipages, l'affluence des courtisans, et la servilité de la flatterie, entouroient sans cesse Béatrix, tandis qu'Isabelle vivoit solitaire dans le palais de Pavie, qu'elle y luttoit en quelque sorte avec la pauvreté, et que les couches par lesquelles elle donnoit un héritier à l'État, étoient à peine annoncées au public. Isabelle avoit porté à son père les plaintes les plus amères contre Louis-le-Maure; et Ferdinand fit demander, par ses ambassadeurs à Milan, que le jeune duc fût mis en jouissance d'une autorité qui lui appartenoit de droit. (1)

Loin de renoncer à l'administration du duché de Milan, Louis-le-Maure commença dès-lors à chercher des prétextes pour s'asseoir lui-même sur le trône; l'empereur Frédéric III étoit mort à l'âge de quatre-vingts ans, dans la nuit du 19 au 20 août 1493, et son fils Maximilien, qui lui avoit succédé avec le titre de roi des Romains, éprouvoit, dès le commencement de son règne, cet embarras dans ses finances, qu'entretinrent jusqu'à la fin de sa vie son désordre et sa prodi-

<sup>(1)</sup> Josephi Ripamontii Hist. Mediolani. Lib. VI, p. 652. — Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 9. — Scipione Ammirato, lib. XXVI, p. 187. — Pauli Jovii Histor. sui temporis. Lib. I, p. 8; editio Basileæ, fol. 1578. — Carlo de' Rosmini, Stor. di Gian Jacopo Trivulzio. Lib. V, p. 198, 2 vol. in-4°. Milan, 1815.

galité. Louis-le-Maure lui offrit en mariage Blan- CHAP. XCIV. che Marie sa nièce, avec une dot de quatre cent mille ducats (1), mais en retour il démanda pour lui-même l'investiture du duché de Milan. Les chanceliers impériaux trouvèrent aisément des prétextes pour autoriser cette injustice. François Sforza, et après lui son fils Galéas, n'avoient jamais obtenu l'investiture impériale; le diplôme accordé à Louis déclara que les empereurs romains s'étoient imposé la loi de refuser la possession légitime d'un fief à quiconque l'avoit violemment usurpé, et que, pour cette raison, Maximilien avoit rejeté les instances faites par Louis Sforza en faveur de son neveu, et avoit plutôt résolu de le choisir lui-même (2). Cependant Louis ne se hâta pas de publier ce diplôme; il continua de se faire appeler duc de Bari, et il laissa à son neveu les titres, tandis qu'il conservoit seul la puissance et la pompe de la souveraineté.

L'ambition personnelle de Louis étoit satisfaite par la régence qu'il exerçoit : il désiroit, il est vrai, assurer à ses fils l'héritage du duché de Milan, de préférence à ceux de son neveu; mais il ne s'engageoit pas sans crainte dans cette entreprise, où il devoit s'attendre à être traversé

<sup>(1)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 534.

<sup>(2)</sup> Guicciardini, Ist. Lib. I, p. 24, 25, editio 4to. 1648. — Josephi Ripamontii Hist. Mediol. L. VI. p. 654.

CHAP. XCII. par le roi de Naples. Il connoissoit assez nouveau roi des Romains pour n'espérer de lui aucun secours; il commençoit à démêler la versatilité du pape, qu'il s'étoit d'abord flatté de diriger par le crédit du cardinal Ascagne, son frère; il plaçoit peu de confiance dans les Vénitiens, de tout temps ennemis de sa famille; les Florentins lui étoient contraires, et ses sujets même de Lombardie pouvoient manifester toutà-coup une violente opposition à des projets qui tendoient à déposséder la ligne légitime de leurs princes. Dans cet embarras, Louis-le-Maure crut convenable de chercher au-delà des monts un allié dont il n'avoit point encore pu apprendre à évaluer la puissance, et il s'adressa à Charles VIII, roi de France.

> Charles VIII avoit succédé, le 30 août 1483, à son père Louis XI, allié du père de Louis-le-Maure; mais il n'avoit que treize ans et quelques mois lorsqu'il monta sur le trône, et Louis XI en mourant avoit confié le gouvernement du royaume à la dame de Beaujeu, sa fille ainée, femme de Pierre de Bourbon. Pendant dix ans d'une administration glorieuse, cette princesse avoit contenu les prétentions des princes du sang, terminé des guerres civiles dangereuses, et soumis ou réuni à la couronne des grands fiefs, auparavant indépendans (1). Charles VIII n'avoit

<sup>(1)</sup> Mém. de L. de la Trémouille, ch. VI et VII, T. XIV, p. 137.

proprement commencé à gouverner par lui- CHAP. XCII. même que depuis l'année 1492. L'éclat d'une expédition brillante, et la conquête d'un royaume, ont entouré ce monarque d'une gloire à laquelle la nature ou son éducation ne l'avoit point destiné. Tandis que la plupart des historiens français l'ont représenté, dans les termes de Louis de la Trémouille, comme « petit de corps et grand » de cœur (1)»; les deux meilleurs observateurs du siècle, Philippe de Comines et Guicciardin en font le portrait le plus désavantageux. Le premier le dit « très - jeune, ne faisant que » saillir du nid; point pourvu ne de sens, ne » d'argent, foible personne, plein de son vou-» loir, pas accompagné de sages gens (2) ». Le second dit que « ce jeune homme, âgé de » vingt-deux ans, et de son naturel peu in-» telligent des actions humaines, étoit trans-» porté par un ardent desir de régner et d'ac-» quérir de la gloire, bien plus fondé sur sa » légèreté et son impétuosité, que sur la matu-» rité de ses conseils. D'après sa propre incli-» nation et d'après les exemples et les avis de » son père, il prêtoit peu de foi aux seigneurs

<sup>(1)</sup> Mémoires de Louis de la Trémouille, ch. VIII, p. 145, tome XIV des Mémoires pour servir à l'Hist. de France.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Philippe de Comines, L. VII, Proposition, p. 128; et chap. V, p. 163, tome XII des Mémoires pour servir à l'Hist. de France.

we taux nobles de son royaume; et, depuis qu'il 1493. » étoit sorti de la tutèle d'Anne de Bourbon, sa sœur, il n'écoutoit plus les conseils de l'amiral, ou des autres qui avoient eu du crédit sur elle; » il ne suivoit plus que les avis d'hommes de bas » lieu, pour la plupart attachés au service de sa » personne, et qui n'avoient point été difficiles à » corrompre. (1) »

La figure de Charles VIII répondoit à cette foiblesse d'esprit et de caractère; il étoit petit, sa tête étoit grosse, son cou très-court, sa poitrine et ses épaules larges et élevées, ses cuisses et ses jambes longues et grêles. « Dès son en-» fance il avoit été d'une complexion foible et » malsaine; sa stature étoit courte, et son vi-» sage fort laid, à la réserve de son regard, » qui avoit de la dignité et de la vigueur; tous » ses membres étoient disproportionnés, au » point qu'il sembloit plutôt un monstre qu'un » homme. Non-seulement il n'avoit aucune con-» noissance des arts libéraux, mais à peine il » connoissoit les caractères de l'écriture. Desi-» reux de commander, il étoit cependant fait » pour toute autre chose; sans cesse conduit » par les intrigues des siens, il ne conservoit » sur eux aucune autorité. Ennemi de toute » fatigue et de toute affaire, lorsqu'il essayoit

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini, Storia. Lib. I, p. 18.

» d'y donner son attention, il se montroit dé- CHAP. XCII. » pourvu de prudence et de jugement. Si quel-» que chose paroissoit en lui digne de louange, » lorsqu'on la considéroit de plus près, on la » la trouvoit encore plus éloignée de la vertu que » du vice. Il avoit de l'inclination à la gloire; » mais c'étoit plus par impétuosité que par rai-» son; il étoit libéral, mais inconsidérément, » sans mesure et sans distinction; il étoit quel-» quefois immuable dans ses volontés, mais » alors c'étoit plus par obstination que par » constance; et ce que plusieurs appeloient en » lui bonté, auroit bien plus mérité le nom » d'insensibilité aux injures, ou de foiblesse » d'ame (1) ». Tel étoit l'homme dont les circonstances firent un conquérant, et que la fortune chargea de plus de gloire qu'il ne pouvoit en porter.

Louis Sforza envoya en France Charles de Barbiano, comte de Belgioioso, et le comte de Caiazzo, fils aîné de Robert de San Severino, mort peu d'années auparavant, pour inviter le roi Charles VIII à se saisir de la couronne de Naples, qui lui appartenoit, à profiter des dispositions favorables des seigneurs du royaume, lassés du joug de la maison d'Aragon, et à s'appuyer des ressentimens du pape contre Ferdi-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 43. — Bern. Oricellarii de bello Italico Commentarius, p. 91.

intime, qui lui ouvriroit l'entrée de l'Italie par la Lombardie, et qui lui assureroit la domination de la mer, par les ports de l'état de Gènes. Il flattoit aussi sa vanité et son ambition, par l'espoir de conquêtes plus brillantes encore; et il lui faisoit entrevoir dans le lointain la soumission de la Turquie, et la délivrance de Constantinople et de Jérusalem, comme réservées à la valeur française. (1)

Le comte de Caiazzo, chef de la branche bàtarde de la maison de San Severino, qui s'étoit distinguée en Lombardie par de si rares talens militaires et tant d'habileté dans les intrigues politiques, avoit trouvé à la cour de France les chefs de la branche aînée et légitime de sa maison, savoir Antonello de San Severino, prince de Salerne, et Bernardino, prince de Bisignano, qui, après avoir échappé aux persécutions de la maison d'Aragon, cherchoient, de concert avec tous les émigrés du parti d'Anjou, à attirer les armes de la France dans le royaume de Naples. Trompés par les illusions auxquelles les émigrés de tous les temps se sont toujours livrés, ils prenoient leurs ressentimens pour la mesure des affections de leurs compatriotes, et ils voyoient

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. 1, p. 14. — Pauli Jovii Histor. sui tempor. Lib I, p. 11. — Phil. de Comines, Mémoires. Lib. VII, ch. III, p. 148.

avec plaisir une guerre étrangère leur offrir des characters. Les chances que les forces de leur propre parti ne 1493. présentoient plus. Ils secondèrent donc de tout leur pouvoir le comte de Caiazzo. (1)

De son côté le comte de Belgioioso avoit préparé la réussite de ses conseils, par toutes les secrètes intrigues d'un habile courtisan. Il avoit recherché tous ceux qui avoient le plus d'influence sur l'esprit du roi; il avoit corrompu les uns par des présens, les autres par des promesses; il leur avoit fait espérer des fiess et des emplois de confiance dans le royaume de Naples, des titres à la cour de Rome, des bénéfices ecclésiastiques dans toute la chrétienté. Il avoit surtout séduit Étienne de Vesc, Languedocien, qui long-temps avoit été simple valet de chambre du roi; mais qui étoit devenu sénéchal de Beaucaire; et Guillaume Briconnet, d'abord marchand, puis fermier de la généralité de Languedoc, ce qui lui faisoit donner le nom de général, et enfin évêque de Saint-Malo, en même temps que surintendant des finances (2). Ces deux hommes, avec les autres parvenus, applaudis-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. Liv. VII, ch. II, p. 138, 142; ch. III, p. 150. — Petri Bembi Hist. Venetæ. Lib. II, p. 23.

<sup>(1)</sup> Godefroi, Observations sur l'Histoire du roi Charles VIII, p. 638. Editio Paris. fol. 1684. — Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 18. — Pauli Jovii. Lib. I, p. 15. — Phil. de Comines. Liv. VII, ch. III, p. 149.

sentiers nouveaux vers l'opulence, sans les exposer autant à la jalousie des grands. Ceux, au contraire, que leur rang et leur crédit héréditaire attachoient plus à la France qu'à la fortune du monarque, désapprouvoient une entreprise qui leur paroissoit offrir peu de chances d'un succès durable, et qui demandoit qu'au préalable, la France, pour assurer ses frontières, achetât de ses voisins la paix, et sacrifiât des avantages certains à des espérances lointaines.

Enfin, après de longs débats, une convention fut conclue entre le roi et les ambassadeurs de Louis-le-Maure, par l'entremise de Briconnet et du sénéchal de Beaucaire. Il fut convenu que lorsque Charles VIII passeroit en Italie, ou qu'il y feroit entrer son armée; le duc de Milan lui accorderoit le passage dans ses états; le feroit accompagner à ses frais par cinq cents hommes d'armes; lui permettroit d'armer à Gènes autant de vaisseaux qu'il voudroit, et lui prêteroit deux cent mille ducats, payables au moment de son départ de France. D'autre part, le roi s'obligeoit à défendre contre tous le duché de Milan, et l'autorité personnelle de Louis-le-Maure, à laisser dans Asti, ville appartenante au duc d'Orléans, deux cents lances françaises, toujours prêtes à secourir la maison Sforza; enfin, à gratifier Louis de la princi-

pauté de Tarente, après la conquête du royaume GHAF. XCII. de Naples. Ces conditions furent cependant tenues secrètes pendant plusieurs mois, et lorsque le bruit de la prochaine invasion des Français commença à se répandre en Italie, Louisle-Maure, loin de convenir qu'il fût leur allié, s'efforça de persuader aux états italiens qu'il redoutoit autant qu'eux cette invasion de barbares. (1)

Au moment où Charles VIII eut résolu de tenter la conquête du royaume de Naples, il ne songea plus qu'à se rendre les mains libres par des traités de paix avec tous ses voisins; et pour les obtenir, il ne craignit pas de sacrifier les avantages que la dame de Beaujeu avoit acquis par sa prudence, pendant le cours si glorieux de son administration. En prenant les rênes du gouvernement, Charles VIII s'étoit trouvé en guerre avec deux des plus puissans voisins de la France, Henri VII, roi d'Angleterre, et Maximilien, roi des Romains; en même temps il étoit mal assuré de Ferdinand et Isabelle, rois d'Aragon et de Castille. Mais ces souverains, quoique tous ennemis de la France, étoient fort mal unis entre eux. Charles VIII fit à chacun séparément des offres si séduisantes qu'il ne lui fut pas dissicile d'obtenir la paix. Le premier avec lequel il traita

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. I, p. 19.

de Bretagne. (1)

une armée formidable : un traité entre eux fut conclu à Étaples, le 3 novembre 1492; le monarque anglais se détacha de l'alliance du roi des Romains, et, pour prix de cette défection, il reçut de Charles VIII la somme de sept cent quarante-cinq mille écus d'or, comme remboursement des frais de la guerre

La guerre de la France avec le roi des Romains sembloit devoir être envenimée par l'affront personnel que Charles VIII avoit fait à Maximilien : il lui avoit renvoyé Marguerite de Bourgogne, sa fille, à qui il avoit déjà promis sa main; et il avoit épousé Anne de Bretagne, déjà fiancée à Maximilien. Cependant la cour de France réussit à apaiser le souverain autrichien par le traité de Senlis, du 23 mai 1493; elle lui restitua les comtés de Bourgogne, d'Artois, de Charolois et la seigneurie de Noyers, que Charles VIII occupoit déjà comme dot de Marguerite. Ce prince s'engagea également à rendre à Philippe d'Autriche, à sa majorité, les villes de Hesdin, Aire et Béthune, sur lesquelles Philippe avoit des droits. (2)

<sup>(1)</sup> Le traité d'Étaples est rapporté textuellement par Denys Godefroi. Observ. sur l'Hist. de Charles VIII, p. 629-637. — Velly, Hist. de France. T. X, p. 378, édition in-4°.

<sup>(2)</sup> Le traité de Senlis est rapporté par Denys Godefroi,

Le troisième traité de Charles VIII fut plus CHAP. ECII. désavantageux encore. Son père, Louis XI, avoit reçu du roi Jean d'Aragon, Perpignan, le comté de Roussillon et la Cerdagne, en gage pour la somme de trois cent mille ducats. Les placesfortes de ces petites provinces étoient comme les cless de la France du côté des Pyrénées; et Louis XI en sentoit si bien l'importance, qu'il n'avoit point voulu ensuite les rendre à l'Aragonais contre la restitution de l'argent prêté. Charles VIII, au contraire, les restitua gratuitement à Ferdinand-le-Catholique, moyennant la promesse que lui fit celui-ci, de ne point donner de secours à son cousin Ferdinand de Naples, et de ne point mettre obstacle aux projets de la cour de France sur l'Italie. Ce fut l'objet du traité de Barcelonne, du 19 janvier 1493. (1)

Tandis que ces négociations devoient assurer la paix sur les frontières de France, Charles VIII en avoit entamé d'autres pour préparer la guerre en Italie. Il y avoit envoyé quatre ambassadeurs, avec ordre de visiter tous les états de cette contrée, et de demander à tous leur coopération pour faire recouvrer ses justes droits à

p. 640 — Philippe de Comines. L. VII, ch. IV, p. 153. — Velly. T. X, p. 381.

<sup>(1)</sup> Texte du traité dans Denys Godefroi, p. 662. — Guicciardini Hist. Lib. I, p. 23. — Pauli Jovii Hist. L. I, p. 16. - Velly. T. X, p. 382.

## HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

ouronne de France. Perron de Baschi, dont mille originaire d'Orvieto, a depuis donné à france les marquis d'Aubais, étoit chef de e ambassade; il avoit précédemment accomné Jean d'Anjou en Italie, et il connoissoit i les intérêts de ses différens princes. Baschi ressa d'abord aux Vénitiens : il avoit ordre eur demander aide et conseil pour le roi son tre. Les Vénitiens répondirent qu'il seroit comptueux à eux de donner des conseils à un ice entouré d'hommes si sages, qu'il seroit imdent de lui promettre leur aide, tandis qu'ils ient sans cesse à se tenir en garde contre les es de l'empire turc; mais que Charles VIII levoit pas mettre en doute l'attachement et évouement de leur république à la couronne France. Par ces paroles équivoques, le sénat oit se mettre à l'abri de tout reproche de part des états d'Italie. Cependant il desiroit ètement l'abaissement de la maison d'Ara-; et il seroit entré dans l'alliance de la ace, s'il n'avoit pas craint d'être abandonué elle, et d'avoir seul à soutenir tout le faix la guerre. (1)

erron de Baschi passa ensuite à Florence. voit alors pour collègues dans son ambas-

Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. V, p. 158. Indrea Navagiero, Stor. Venez. T. XXIII, p. 1201. — i Bembi Histor. Ven. L. II, p. 21.

sade, d'Aubigny, le surintendant Briçonnet, CHAP. XCII. et le président du parlement de Provence. Ces seigneurs furent introduits dans le conseil des soixante-dix, auquel on avoit appelé sous le nom d'adjoints tous ceux qui, dans les trente-quatre dernières années, avoient siégé comme gonfalonniers dans la seigneurie. Cette assemblée étoit ainsi composée des hommes en qui la maison de Médicis avoit la plus entière confiance. Les ambassadeurs demandérent que la république promît à l'armée française le passage par son territoire, et des vivres pour son argent. Mais le conseil, sous l'influence de Pierre de Médicis, fut unanime dans la détermination de demeurer fidèle à l'alliance de la maison d'Aragon. Cependant, comme les Florentins avoient en France un grand nombre de leurs plus riches établissemens de commerce, ils se contentèrent de donner au roi une réponse évasive; et ils lui envoyèrent même à leur tour Pièrre Capponi et Guid'Antonio Vespucci, pour chercher à conserver son amitié. (1)

L'ambassade française n'arriva point à Sienne avant le 9 mai 1494. Cette république protesta de son desir de conserver une exacte neutralité; et elle fit sentir que, dans sa foiblesse, elle ne pouvoit sans un danger extrême se déclarer

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 192-197. — Fr. Guicciardini. L. I, p. 25-29.

## HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

exandre VI, qui fut le dernier vers lequel se idirent les ambassadeurs, leur déclara qu'aes que ses prédécesseurs avoient accordé l'inatiture du royaume de Naples aux princes de maison d'Aragon, il ne pouvoit la leur retirer, is un jugement qui mit en évidence que la ison d'Anjou y avoit plus de droit qu'eux. chargea les ambassadeurs de rappeler à leur iverain que le royaume de Naples étoit un f du Saint-Siége; qu'au pape seul appartenoit droit de prononcer entre les compétiteurs par le juridique, et que vouloir se mettre en possion du royaume par la violence, ce seroit aquer l'Église elle-même. (2)

Ferdinand, de son côté, ne négligeoit point voie des négociations : il envoya auprès de arles lui-même Camille Pandone, dans l'ha-eté duquel il avoit une grande confiance, ur demander au roi de France de renouveler traités conclus précédemment avec Louis XI, offrir de soumettre tous leurs différends à l'arrage du souverain pontife, et lui laisser envoir même la possibilité de reconnoître sans mbat la couronne de Naples pour tributaire

<sup>.)</sup> Orlando Malavolti, Storia di Siena. P. III, L. VI, f. 9, v. Allegretto Allegretti, Diari Sanesi, p. 529.

<sup>1)</sup> Fr. Guicciardini, L. I, p. 30. — Raynaldi Annal. les. 1494, §. 18, p. 432.

de la France (1). Mais toutes ces propositions CHAP. XCII. furent repoussées par le présomptueux Char- 1493. les VIII, qui donna aux ambassadeurs napolitains l'ordre de sortir de ses États. (2)

Dans le même temps, Ferdinand négocioit aussi avec le pape, et obtenoit auprès de lui plus de succès. Alexandre VI desiroit avec ardeur affermir la fortune de sa famille par des alliances brillantes. Il avoit exigé que sa réconciliation avec la maison d'Aragon sût scellée par un mariage; et quoiqu'il se contentât pour un de ses fils d'une fille naturelle d'Alfonse, fils de Ferdinand, il avoit d'abord éprouvé les refus de celui-ci. La crainte des Français rendit l'orgueil d'Alfonse plus traitable. Don Geoffroi Borgia, le plus jeune des fils du pape, épousa dona Sancia, fille d'Alfonse. Les deux époux n'étoient pas encore nubiles : cependant don Geoffroi passa en même temps au service de la maison d'Aragon avec une compagnie de cent hommes d'armes; il vint s'établir à Naples, pour y jouir de la principauté de Squillace, qu'il reçut à titre de dot, avec dix mille ducats de rente. En même temps le pape donna son consentement à la vente des deux comtés d'Anguillara et de Cervetri, qui avoit été la première cause des brouilleries entre lui et Ferdinand. Il obligea seulement

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. I, p. 21. — Pauli Jovii. L. I, p. 19.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. L. I, p. 27.

Virginio Orsini à en payer une seconde fois le prix entre ses mains; et Ferdinand fournit à Orsini l'argent nécessaire pour le faire. (1)

Ferdinand ne négligea point d'entrer en négociation avec Louis Sforza lui-même: il lui fit représenter que leurs deux familles étoient unies par tant de liens de parenté, que c'étoit comme entre parens et à l'amiable que leurs différends devoient s'arranger; que si la fille de son fils avoit épousé Jean Galéas, la fille de la duchesse de Ferrare, sa fille, avoit épousé Louisle-Maure; en sorte qu'il verroit toujours son arrière-petit-fils dans l'héritier du trône, soit que l'un ou l'autre prince conservât le duché de Milan (2). Le mariage de Blanche-Marie Sforza avec le roi des Romains sembloit annoncer que Louis-le-Maure abandonnoit l'alliance de France: car on savoit que, malgré le traité de Senlis, Maximilien conservoit un profond ressentiment contre Charles VIII (3). Mais Louis-le-Maure étoit désormais réduit à s'abandonner à la destinée qu'il avoit provoquée, et à courir toutes les chances de l'alliance dangereuse qu'il avoit

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 22. — Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 192. — Macchiavelli, Frammenti stor. T. III, p. 1.

<sup>(2)</sup> Cette duchesse de Ferrare, fille de Ferdinand et bellemère de Louis-le-Maure, mourut le 11 octobre 1493. *Diario* Ferrarese. T XXIV, p. 286.

<sup>(3)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 193.

sollicitée. Après avoir éveillé l'ambition et la CHAP. XCII vanité du jeune roi, il ne dépendoit plus de lui 1493. de les calmer. Il ne pouvoit même prudemment se séparer de Charles, ni se priver de son assistance, après avoir aussi grièvement provoqué ses ennemis : aussi s'étudioit – il seulement à gagner du temps, pour ne pas être attaqué seul, avant que les Français fussent descendus en Italie; et au lieu d'entrer de bonne foi dans les propositions d'accommodement que lui faisoit le roi de Naples, s'efforçoit - il de lui persuader qu'il n'avoit aucun arrangement avec les Français, et qu'il sentoit mieux que personne tous les dangers qu'il courroit, si les armées françaises pénétroient une fois en Italie. (1)

Ferdinand prenoit en même temps ses mesures pour se défendre par les armes. Incertain de la route par laquelle les Français tenteroient leur invasion, il avoit rassemblé sous les ordres de don Frédéric, son second fils, une flotte de cinquante galères et de douze gros vaisseaux, pour leur fermer le chemin de la mer; tandis qu'Alfonse, duc de Calabre, auquel la prise d'Otrante avoit donné une grande réputation militaire, rassembloit sur les confins du royaume une armée qu'il s'efforçoit de rendre redou-

<sup>(1)</sup> Macchiavelli, Frammenti storici. T. III, p. 5.— Franc Guicciardini. Lib. I, p. 25.

CHAP. XCII. table (1). Mais la défense de Naples paroissoit surtout devoir être assurée par l'alliance de l'Église, bien qu'Alexandre VI cherchât jusqu'au dernier moment à profiter des inquiétudes et des embarras de son allié, pour arriver à ses fins particulières. Julien de La Rovère, cardinal de Saint-Pierre ad vincula, n'avoit voulu à aucun prix se réconcilier avec Alexandre VI: il s'étoit retiré dans son évêché d'Ostie, et il s'étoit fortisié dans le château qu'il avoit bâti dans cette ville, et qui sur toutes ses tours porte encore ses armoiries. Le pape feignit de croire que Julien s'y maintenoit de concert avec Ferdinand, et déclara qu'il retourneroit à l'alliance de la France, si cette ville ne lui étoit pas livrée. En vain Ferdinand protestoit que le cardinal de La Rovère ne dépendoit nullement de lui; et il invitoit le pape à s'occuper bien plutôt des ravages des Turcs en Croatie, que de la garnison d'Ostie : un nouveau levain de discorde fermentoit entre eux, et le roi de Naples reconnoissoit qu'il ne pouvoit faire aucun fonds sur un allié qu'il avoit acheté à si haut prix. (1)

> Chaque jour la position du vieux Ferdinand paroissoit devenir plus dangereuse; ses alliés ne songeoient qu'à lui vendre chèrement la

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 194.

<sup>(2)</sup> Ibid. L. XXVI, p. 194. — Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 26.

promesse de leurs secours, tandis qu'ils ne se CHAP. XCII. mettoient point en mesure de lui donner une assistance réelle. Ses ennemis n'avoient encore d'activité que dans les intrigues; mais ils avoient déjà anéanti cette confédération de l'Italie, qui pouvoit inspirer de la crainte aux ultramontains. Depuis quelques années l'Italie avoit joui de la paix, plutôt que du bonheur : sa prospérité s'étoit accrue, mais ses desirs n'étoient pas satisfaits; elle se confioit dans ses forces, qui n'étoient point encore entamées, et elle nourrissoit une envie secrète de courir des chances nouvelles. Avant que les peuples aient éprouvé le poids des calamités de la guerre, des passions bien futiles, l'inquiétude, la curiosité, le besoin des émotions vives, l'amour du plus grand des jeux de hasard, les décident souvent à provoquer les révolutions. Louis-le-Maure avoit seul négocié avec la France; mais d'une extrémité à l'autre de la péninsule, la moitié des esprits attendoit avec impatience une invasion dont les mêmes hommes ne laissoient pas d'avoir peur. Le duc Jean Galéas Sforza lui-même se flattoit que l'arrivée dans ses états d'un roi son parent pourroit changer son sort. Le duc Hercule III de Ferrare, qui s'étoit associé aux négociations de son gendre Louis-le-Maure, espéroit, dans le trouble futur, recouvrer le Polésine de Rovigo, que la dernière paix lui avoit ravi. Les Vénitiens

CHAP. XCII. desiroient voir humilier la maison d'Aragon; les Florentins, secouer le joug de la maison de 1493. Médicis; le pape, se faire l'arbitre entre les deux potentats; les nombreux ennemis de la maison d'Aragon dans le royaume de Naples, se venger de leur longue oppression. On assure que Ferdinand, témoin de cette fermentation universelle, songea, malgré son âge avancé, à se rendre à Gènes pour s'aboucher avec Louisle-Maure, et lui faire reconnoître à quels dangers il exposoit l'Italie et lui-même, en ouvrant imprudemment ses portes à un ennemi plus fort qu'eux tous. Il comptoit pouvoir exercer encore l'ascendant de la raison et de la saine politique sur un prince dont il reconnoissoit l'esprit délié et l'habileté supérieure (1). Mais au 1494. milieu de ces projets, un jour qu'il revenoit de la chasse, il fut atteint d'une manière inopinée par une affection catarrhale, qui le mit en deux jours au tombeau. Il mourut le 25 janvier 1494, à l'âge de soixante-dix ans, après un règne de trente-six ans, laissant deux fils, Alfonse et Frédéric, déjà distingués dans la carrière militaire, dont l'aîné fut immédiatement reconnu

pour son successeur. (2)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 28. — Macchiavelli, Frammenti stor. T. III, p. 4.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 27. — Pauli Jovii Hist. Lib. I, p. 20. — Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 195. — Petri Bembi

La fortune qui avoit favorisé Ferdinand pen- CHAP. XCII. dant toute sa vie, par des dons qu'il sembloit ne pas mériter, le servit encore en le retirant du monde au seul moment où sa mort pouvoit exciter des regrets. Sa naissance n'avoit pas seulement été illégitime, elle étoit assez honteuse pour que son père n'eût jamais voulu en révéler le mystère, qui donna lieu aux conjectures les plus opposées; et cette tache ne l'empêcha point de parvenir sur un trône que les plus puissans monarques devoient envier. Il ne montra ni une valeur brillante, ni des talens distingués pour la guerre, soit dans les expéditions dont il fut chargé par son père, soit dans les luttes violentes où il fut engagé contre ses sujets rebelles; et cependant il triompha de tous ses ennemis. Il n'avoit hérité ni de la franchise, ni de la galanterie, ni de la générosité, ni d'aucune des qualités aimables de son père Alfonse, encore qu'il eût eu le bonheur de captiver toutes les affections de ce grand homme. Il eut pour compétiteurs deux princes qui lui étoient autant supérieurs par les talens que par toutes les qualités du cœur. L'un, le comte de, Viane, son neveu, disposoit de tout le parti aragonais; l'autre, le duc Jean de Calabre, de tout le parti angevin. Ceux des barons napoli-Hist. Ven. L. II, p. 24. — Summonte, Stor. di Napoli. L. V.

T. III, p. 539. — Giannone. L. XXVIII, c. 2, p. 621.

CHAP. XCII. tains qui n'avoient pas embrassé l'une ou l'autre faction, sembloient prêts à se ranger à celle qui les délivreroit de Ferdinand; mais tous deux échouèrent, et Ferdinand régna trente-six ans. Il sit périr dans les cachots ceux qui avoient à plusieurs reprises essayé de secouer son joug; et il affermit par des cruautés et des perfidies une autorité toujours plus détestée. Les premiers succès sont souvent l'ouvrage d'une fortune aveugle; mais leur constance doit toujours être attribuée à une habileté qui souvent nous est si odieuse, que nous ne voulons pas la reconnoître : telle fut celle de Ferdinand. Il n'eut rien de ce qui caractérise les grands hommes, rien de généreux, rien de noble; mais sa prudence étoit consommée, et sa politique fut rarement en défaut. Il réussit, comme les méchans réussissent quelquesois, au mépris de toutes les règles de la justice et de tous les sentimens moraux. Il régna long-temps, et il mourut sur le trône. Si ce fut là son but, il l'atteignit; mais il régna détesté, il vécut dans la crainte, et il mourut laissant sa famille dans un danger pressant, au moment où cette prudence qu'on reconnoissoit en lui, en l'abhorrant, pouvoit seule sauver son fils d'une ruine prochaine.

> Ferdinand étoit d'une taille médiocre; sa tête étoit grande et belle, entourée d'une longue

chevelure de couleur châtain; ses traits étoient CHAP. XCII. agréables; il avoit le front ouvert, la figure pleine, la taille bien proportionnée. Sa force de corps étoit extraordinaire : ayant un jour rencontré un taureau échappé qui traversoit la place du marché de Naples, il le saisit par la corne et l'arrêta. Son esprit étoit orné; il possédoit plusieurs sciences, mais surtout la jurisprudence, qu'il regardoit comme nécessaire aux rois. Il parloit avec grâce; en donnant audience à ses sujets, il savoit dissimuler tous les sentimens qui auroient pu le rendre odieux, et il avoit en général l'art de les renvoyer satisfaits. Ses cruautés, qui furent innombrables, ne durent pas toutes être attribuées à la politique; sa passion pour la chasse lui en suggéra un grand nombre : ce fut par les ordonnances les plus atroces, qu'il pourvut à la conservation du gibier réservé pour ses plaisirs, et il les fit exécuter impitoyablement sur les malheureux paysans de son royaume. (1)

<sup>(1)</sup> Summonte, Stor. di Napoli. T. III, Lib. V, p. 540, editio in-4<sup>to</sup>. Napoli, 1675.

## CHAPITRE XCIII.

Préparatifs de défense d'Alfonse II. Premières attaques des Français dans l'état de Gènes et en Romagne. Éntrée de Charles VIII en Italie. Pierre de Médicis lui livre toutes les forteresses de la Toscane. Révolte de Pise; révolution de Forence; exil de Médicis.

1494.

CHAP. XCIII. QUELQUES - UNES des grandes révolutions qui 1494. changent la face du monde, mettent en évidence tous les pouvoirs de l'esprit humain; pour elles les combinaisons les plus habiles ont été calculées dans l'attaque et dans la défense, tous les accidens ont été prévus, tous les obstacles ont été fortifiés avec art par les uns, tournés avec adresse par les autres. La fortune, qu'on ne peut exclure des choses humaines, a du moins été corrigée par une constante prévoyance; et la juste confiance en soi-même, qu'on acquiert par le déploiement de toutes ses facultés, se communiquant des chefs aux subordonnés, chacun a fait son devoir dans sa place comme citoyen ou comme soldat, chaque ordre a été exécuté comme il a été donné; et ceux mêmes

qui succombent, peuvent encore se vanter char. xciii. d'avoir été à la meilleure école et de la guerre et de la politique. Mais d'autres révolutions tout aussi importantes dans leurs résultats, sont quelquefois accomplies par des moyens absolument différens : l'impéritie est opposée à l'impéritie; la faute qui devroit perdre un parti ne le perd pas, parce qu'elle est compensée par la faute plus grande encore que commet le parti contraire. Aucune prévoyance ne peut calculer les chances d'une pareille lutte, parce qu'on peut bien soumettre au calcul les intérêts humains, mais non pas les folies humaines: pour un parti sage, il y en a mille de déraisonnables, et l'empire de la fortune est prodigieusement étendu, lorsque l'enchaînement même des idées s'y trouve compris. Le sort de l'Italie fut décidé en 1494 par une lutte semblable entre l'incapacité et l'impéritie : l'un et l'autre parti, considéré isolément, sembloit ne pouvoir éviter de succomber; et en voyant la conduite du roi de France et de celui de Naples, il sembloit également impossible à Charles VIII de faire la conquête de l'Italie et à Alphonse II de l'empêcher.

Deux heures après la mort de Ferdinand, Alphonse II, suivant l'usage d'Italie, avoit parcouru à cheval les rues de Naples et les six places ou seggi, où se rassembloient la noblesse THAP. XCIII. et le peuple, pour concourir au gouvernement 1494. municipal; il y avoit recueilli les applaudissemens populaires, et il avoit pris possession de la couronne à la cathédrale, puis il s'étoit fait donner la garde des châteaux. (1)

Le nouveau roi avoit plusieurs fois commandé les armées de son père contre les Florentins, les Vénitiens et les Turcs; il avoit chassé les derniers d'Otrante, et cette expédition lui avoit valu une grande réputation militaire. Il joignoit à cet avantage celui de disposer d'un immense trésor que son père avoit rassemblé par son avarice, et que lui-même augmenta encore par la levée d'une contribution extraordinaire fort onéreuse, à l'occasion de son avénement au trône (2). Alphonse avoit enfin la réputation d'exceller dans cette politique perside, que l'on suppose habile tant que le succès la couronne. « Nos ennemis, dit Philippe de » Commines, étoient tenus très-sages et expéri-» mentés au fait de la guerre; riches et pourvus » de sages hommes et bons capitaines, et en » possession du royaume (3). » Mais toute leur réputation ne soutint point une première épreuve.

<sup>(1)</sup> Summonte, dell' Istoria del regno e città di Napoli. L. VI, cap. I, p. 481, editio Napol. in-410. 1675.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Histor. sui temporis. Lib. I, p. 20.

<sup>(3)</sup> Philippe de Commines, Mémoires. L. VII, ch. V, p. 163.

En montant sur le trône, Alfonse devoit se CHAP. XCIII. préparer à le défendre contre l'attaque prochaine qui lui étoit annoncée : il falloit pour cela, d'une part, s'appuyer par un bon système d'alliance; de l'autre, rassembler une armée qui pût seule tenir tête à l'ennemi; car il ne devoit pas s'attendre à ce qu'aucun allié embrassât jamais sa cause avec plus de vigueur qu'il ne la défendroit lui-même; mais le nouveau roi parut mettre beaucoup plus de confiance dans ses négociations que dans ses armes.

Il envoya d'abord Camillo Pandone, un de ses ministres de confiance, et le même qui revenoit de l'ambassade de France, à Bajazet II, empereur des Turcs, pour lui représenter que Charles VIII annonçoit ouvertement qu'il ne considéroit la conquête du royaume de Naples, que comme un échelon nécessaire pour arriver à celle de l'empire d'Orient; et qu'en effet, ses ports sur l'Adriatique, qui n'étoient séparés que par une journée de navigation de ceux de la Macédoine, une fois entre les mains d'une nation aussi entreprenante et aussi belliqueuse que les Français, pourroient faciliter les attaques les plus dangereuses contre l'empire turc. Alfonse demandoit, en conséquence, six mille chevaux et autant de fantassins turcs à Bajazet; et il offroit de payer leur solde tant qu'ils serviroient

CHAP. XCIII. que avoit acheté l'alliance des Borgia. On reconnoissoit à Naples sept grands offices de la couronne, qui, suivant les institutions féodales, étoient des ministères à vie, presque indépendans de l'autorité royale : l'un d'eux, celui de protonotaire, fut accordé à Geoffroi Borgia, avec la principauté de Squillace, le comté de Cariati et dix mille ducats de rente; un autre, et ce devoit être le premier qui deviendroit vacant, fut promis au duc de Gandie, second fils du pape, avec la principauté de Tricarico, les comtés de Chiaramonte, Lauria et Carinola, et douze mille ducats de rente; enfin, Virginio Orsini, qui avoit négocié ce traité, reçut en récompense, un troisième de ces grands offices de la couronne, et c'étoit celui de grand-connétable, le plus éminent de tous (1). Des rentes ecclésiastiques dans le royaume furent en même temps assurées à César Borgia; que son père venoit de créer cardinal, en faisant prouver, par de faux témoins et de faux sermens, qu'il étoit fils légitime d'un citoyen romain, et capable d'exercer les hautes dignités de l'Eglise. (2)

> L'alliance de Pierre de Médicis n'avoit point été achetée à un si haut prix, sa vanité seule avoit sussi pour le séduire. On croyoit qu'Al-

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 197. — Fr. Guicciardini. L. I, p. 28.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 28.

fonse lui avoit promis de l'aider à changer son CHAP. XCIII. autorité sur Florence en une domination absolue, avec titre de principauté (1). En retour, Médicis, par une convention secrète qui n'avoit point été communiquée aux conseils de la république, avoit promis au roi de Naples de recevoir la flotte napolitaine dans le port de Livourne, de faire pour lui des levées de soldats en Toscane, et de résister à main armée à l'attaque des Français (2). Médicis croyoit en outre pouvoir répondre des républiques de Sienne et de Lucques, qui se trouvoient comme enclavées dans les états florentins, et qui ne pouvoient songer à suivre une ligne séparée de politique. Alfonse avoit également étendu ses négociations du côté de la Romagne. Césène étoit rentrée sous l'autorité immédiate du pontife, qui en répondoit; Faenza, principauté du jeune Astorre Manfredi, étoit alors sous la tutèle des Florentins; Imola et Forli, qui appartenoient à Octavien Riario; sous la tutèle de sa mère, la célèbre Catherine Sforza, s'engagèrent dans la ligue, moyennant un subside promis par Alfonse et les Florentins. Enfin Jean Bentivoglio, seigneur de Bologne, embrassa le même parti sous des conditions semblables. (3)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 31.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. I, p. 38.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. I, p. 38.

Ainsi toute l'Italie méridionale paroissoit unie par une seule alliance, et ne présentoit plus qu'une seule frontière des bords de l'Adriatique

la mer Tyrrhénienne. La Toscane et le Boloais étoient les seuls pays par lesquels les ariées françaises pussent s'avancer vers Rome et 'aples; et Alfonse s'engagea à défendre l'un et autre par deux armées qui occuperoient tous s défilés des montagnes, et tous les passages rtifiés des rivières. En même temps, comme étoit déjà averti que les Français faisoient à ènes de grands préparatifs maritimes, et comme se souvenoit que Jean, duc de Calabre, le ernier des princes Angevins, avoit envahi par ier le royaume de Naples, Alfonse donna à don rédéric, son frère, le commandement d'une otte de trente-cinq galères, dix-huit grands aisseaux, et douze bâtimens plus petits, qui ut se rendre à Livourne pour attendre les rançais au passage, et leur fermer le trajet de mer inférieure, s'ils vouloient le tenter. (1)

Pour régler de concert avec ses alliés la disibution des forces de terre, Alfonse se rendit : 13 juillet à Vicovaro, près de Tivoli, où il voit donné rendez-vous au pape Alexandre VI t aux ambassadeurs florentins. On assure que ans ce congrès, Alfonse parla avec beaucoup

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 199.

d'éloquence sur la nécessité de sauver, par les CHAP. XCIII. efforts les plus vigoureux, non point son trône, mais l'indépendance de toute l'Italie, l'existence de tous les états, le maintien des lois et des mœurs qui leur étoient propres. Il falloit, disoitil, ou engager Louis-le-Maure à renoncer à l'alliance française pour rentrer dans les intérêts italiens, ou le forcer à descendre du trône, et à rendre l'autorité à son neveu (1). Pour atteindre ce but, Alfonse offroit sa flotte commandée par son frère don Frédéric, et son armée, composée de cent escadrons de cavalerie pesante, à vingt hommes d'armes par escadron, et de trois mille arbalétriers ou chevau-légers. A la tête de ces troupes, il se proposoit de s'avancer par la Romagne, et de causer une révolution en Lombardie, avant que Louis-le-Maure eût reçu les " secours des Français. (2)

Mais ces déterminations vigoureuses furent traversées par les intérêts et les passions privées du pape. Celui-ci vouloit profiter des forces rassemblées dans ses états pour se défaire, avant tout, de tous ses ennemis. Il avoit d'abord pressé le siége d'Ostie, pour se délivrer du voisinage du cardinal Julien de La Rovère, qu'il

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui tempor. Lib. I, p. 24.— Summonte, Stor. di Napoli. Lib. VI, cap. I, p. 496.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 35.

CHAP. XCIII. poursuivoit avec la haine la plus ardente. La Povère, qui savoit bien le sort qui lui étoit tiné s'il tomboit entre les mains de son enni, s'enfuit enfin d'Ostie le 23 avril à trois ires de nuit, et se fit transporter sur un gantin, d'abord à Savonne ensuite à Lyon, près de Charles VIII (1). Après qu'il se fut iappé, sa forteresse ne fit plus une longue istance. Alexandre VI vouloit de même emyer les troupes napolitaines à écraser les lonna. Prosper et Fabrice, deux chefs de te maison illustre, avoient déjà acquis une inde réputation dans les armes, à la solde du Ferdinand; mais ils avoient conçu de la jasie pour les faveurs dont avoit été comblé derrement Virginio Orsini, chef d'une maison ale de la leur. Ils s'étoient secrètement enrés à la solde de France; et jusqu'à ce que moment de se déclarer fût venu, ils s'étoient

irés dans leurs fiefs avec le cardinal Ascagno

erza, et ils cherchoient à gagner du temps

rebus Genuens. T. XXIV, p. 539. — Allegretto Allegretti, vi Sanesi, T. XXIII, p. 829. — Stefano Infessura, Diario nano, p. 1252. C'est par cet événement que se termine le ieux journal d'Infessura, qui, au milieu de beaucoup de tes populaires et de beaucoup de médisances, peint si hien souvernement pontifical au quinzième siècle. Muratori l'a primé avec quelques suppressions. T. III, P. II, Rev. Ital... 105-1252. Eckard l'a donné tout entier.

par des négociations trompeuses avec le pape CHAP. XCIII. et le roi de Naples. (1)

L'inimitié du pape contre les Colonna força Alfonse à diviser son armée. Il renonça à la conduire lui-même en Romagne, et il en donna le commandement à son fils Ferdinand; mais il en détacha auparavant trente escadrons de cavalerie, qu'il garda sur les confins de l'Abruzze, pour couvrir l'état ecclésiastique et le sien; et une partie de ses chevau-légers, qu'il donna à Virginio Orsini, avec deux cents hommes d'armes du pape, pour se cantonner autour de Rome, et tenir les Colonna dans le devoir. Ferdinand, duc de Calabre, brave prince âgé de vingt-cinq ans, également cher aux sujets et aux soldats, devoit s'avancer en Romagne avec soixante-dix escadrons et le reste de la cavalerie légère, réunir à son armée les compagnies de gendarmes qu'avoient promis Riario et Bentivoglio, tenter d'exciter une révolution en Lombardie, et, s'il ne pouvoit y réussir, fermer du moins aux Français, jusqu'à l'hiver, le chemin de la Romagne.

Les Italiens ne supposoient pas qu'on pût faire la guerre pendant l'hiver; et s'ils gagnoient six mois, ils ne doutoient pas que l'attaque des Français, entreprise avec légèreté, ne fût abandonnée

<sup>(1).</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 36.

même (1). Jean-Jacques Trivulzio, guelfe lanais, le comte de Pitigliano, de la maison sini, et Alfonse d'Avalos, marquis de Pesire, furent donnés pour conseillers au jeune ince napolitain. Pierre de Médicis promit de charger de la défense de la Toscane et des filés des Apennins; mais, avec une impré-yance inconcevable, il n'y appela point de pupes étrangères.

A l'assemblée de Vicovaro s'étoit trouvé le eux cardinal Paul Fregose, archevêque de mes, qui avoit joué si long-temps dans cette le le rôle de chef des factieux. Il offrit son sistance pour chasser de sa patrie les Adorni, adversaires, et avec eux les Milanais; il omit qu'avec l'aide d'Hybletto de Fieschi et de propre faction, il se rendroit aisément maître la république, s'il pouvoit se présenter dans mers de Ligurie, avec la flotte napolitaine, ant que les galères du parti contraire fussent mplétement armées, et que la flotte française : arrivée à Gènes. Son offre fut acceptée ; et la tte de don Frédéric, ayant pris à bord les émiés génois, avec environ cinq mille fantassins semblés dans l'état de Sienne et à Livourne, dirigea vers la rivière de Levant. (2)

2) Pauli Jovii Hist. sui temporis: Lib. I, p. 24. - Franc.

<sup>1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 35. — Pauli Jovii Hist. sui poris. L. I, p. 24.—Phil. de Comines. L. VII, ch. V, p. 164.

Mais le cardinal Julien de La Rovère, qui CHAP. XCIII. d'Ostie avoit passé à Savonne sa patrie, y avoit découvert les intrigues liées par le cardinal Fregose dans toute la Ligurie; il s'étoit hâté de se rendre à Lyon pour en avertir le roi Charles VIII. Il l'avoit engagé à faire passer deux mille Suisses à Gènes, pour déjouer ces complots : en même temps il avoit employé toute son éloquence et toute l'impétuosité de son ame ardente à presser les préparatifs de guerre contre l'Italie, et à dissiper tous les doutes et toutes les hésitations de Charles VIII, dans l'espoir de hâter ainsi sa propre vengeance. (1)

En effet, Charles VIII, malgré toutes ses menaces, malgré toutes les négociations qui n'avoient eu d'autre but que son expédition d'Italie, étoit encore incertain, et sur la route qu'il lui conviendroit de prendre, et sur l'exécution même de son projet. Cependant, presque déterminé à attaquer le royaume de Naples par mer, il sit passer à Gènes tout l'argent dont il pouvoit disposer; il fit préparer pour lui-même des logemens splendides dans les palais des Spinola et dans ceux des Doria, et il y envoya son grand écuyer, Pierre d'Urfé, pour y faire armer

Guicciardini. Lib. 1, p. 36. - Orlando Malavolti. P. III, L. VI, f. 98.

<sup>(1)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 539. - Franc. Guicciaraini. Lib. I, p. 34.

CHAP. XCIII. une flotte puissante, qui devoit se réunir à celle 1494. qu'on armoit en même temps pour lui à Villefranche et à Marseille (1). La première, qui ne lui rendit ensuite aucun service, parce qu'il abandonna tous ses projets avec autant de légèreté qu'il les avoit formés, fut la plus magnifique qu'on eût jamais vue dans les ports de la république de Gènes. On y comptoit douze grands vaisseaux de transport pour la cavalerie, dans lesquels on pouvoit loger quinze cents chevaux; quatre-vingt-seize transports plus petits pour l'infanterie, dix-sept speronates, vingt-trois vaisseaux du port de cinq cent soixante, et vingt-six du port de cinq cent quatre-vingts tonneaux, une grande galéace qui portoit cent chevaux, trente galères armées pour le combat; enfin la galère royale, dont la poupe étoit dorée, et qui étoit couverte tout

entière d'un pavillon de soie. (2)

Pour commander ce prodigieux armement, Charles VIII envoya à Gènes, avec la flotte française, son cousin, le duc d'Orléans, qui fut depuis Louis XII. Celui-ci fit son entrée dans la ville le jour même où la flotte napolitaine parut en vue des côtes de la Li-

<sup>(1)</sup> Uberti Foltetæ Genuens. Hist. L. XII, p. 663. — Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. p. 539. — Ph. de Comines. L. VII, ch. V, p. 165.

<sup>(2)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 542.

gurie (1); tandis qu'Antoine de Bessey, baron cuar acuit de Tricastel et bailli de Dijon, qui avoit été 1494 chargé des négociations du roi avec les Suisses, auprès desquels il jouissoit d'un grand crédit, amenoit à Gènes les deux mille hommes d'infanterie qu'il avoit levés dans les cantons. (2)

Hybletto de Fieschi avoit promis à Paul Frégose et à don Frédéric d'Aragon que tous ses partisans l'attendroient en armes dans la rivière de Levant; il détermina donc la flotte napolitaine à se présenter devant Porto-Venere, petite ville en face de Lérici, qui commande l'entrée du magnifique golfe de la Spézia. Mais son propre frère, Jean-Louis de Fieschi, qui étoit attaché au parti contraire, s'étoit rendu à la Spézia, et avoit exhorté les habitans de ces parages à demeurer fidèles à la république; et Jean-Jacques Balbi étoit entré dans la ville même de Porto-Venere avec quatre cents fantassins (3). Du côté de terre, cette ville n'étoit défendue que par une misérable enceinte de murailles; quelques corps d'infanterie napolitaine essayèrent de les

<sup>(1)</sup> Mémoires de Philippe de Comines. Liv. VII, chap. V, p. 162.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 37. — Fr. Belcarii Comment. rerum Gallicar. Lib. V, p. 129.

<sup>(3)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 199. — Uberti Folietæ Hist. Genuens. Lib. XII, p. 664. — Guistiani Ann. di Genova. Lib. V, f. 249.

CHAP. XCIII. attaquer, tandis que la flotte, portant une re-1494. doutable artillerie, entroit dans la rade, et tentoit d'opérer un débarquement sur la plage même. Mais tous les habitans, et jusqu'aux femmes de Porto-Venere, s'étoient rangés avec les soldats derrière les murs, et repoussoient les assaillans en faisant rouler des pierres sur eux. Quelques rochers à fleur-d'eau avoient été antiquement façonnés en forme de débarcadour sur le port, pour la commodité des matelots; les habitans avoient eu soin de graisser de suif ces pierres polies, qui s'avançoient au milieu d'une mer profonde et agitée. Les Napolitains s'en approchoient dans les chaloupes de leurs vaisseaux; quand ils se croyoient assez près, d'un saut ils s'élançoient tout armés sur le rivage; mais leurs pieds ne pouvoient s'affermir sur la pierre glissante; ils retomboient dans la mer, et leur chute pour eux si fatale, apprêtoit à rire aux défenseurs de Porto - Venere, et relevoit leur courage. Le combat continua sept heures, avec un acharnement égal des deux parts; enfin, à l'approche de la nuit, don Frédéric rappela ses troupes sur ses vaisseaux, et il s'éloigna d'une petite ville devant laquelle avoit commencé le cours de sa mauvaise fortune. (1)

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui. tempor. Lib. 1, p. 25. — Franc. Guicciardini Hist. Lib. I, p. 37. — Barth. Senaregæ de rebus

Après cet échec, don Frédéric revint à Li-CHAP. XCIII. vourne pour rafraichir sa flotte et y embarquer de nouveaux soldats; il en repartit environ un mois après, sur la nouvelle que Charles VIII s'étoit mis en route pour passer les Alpes. Le 4 septembre Frédéric se présenta devant Rapallo, riche bourgade, située à peu près à égale distance entre Porto-Fino et Sestri di Levante. Comme elle n'étoit pas fortifiée, Louis-le-Maure n'y avoit point mis de garnison; et les Napolitains n'éprouvèrent aucune dissiculté à s'en emparer. Ils y mirent à terre Hybletto de Fieschi avec trois mille fantassins et les émigrés génois, et ils s'entourèrent provisoirement d'une palissade. Celleci consistoit seulement en grandes fourches de bois plantées en terre, sur lesquelles reposoient des solives à hauteur d'appui. Il n'en falloit pas davantage pour arrêter la cavalerie, et pour inspirer de la confiance aux hommes qui devoient défendre ces foibles barrières. (1)

Mais ni Sforza ni le duc d'Orléans, n'avoient l'intention de laisser leurs ennemis se fortifier à Rapallo. Le premier avoit pris à son service les sept frères San-Severini, fils du vieux Robert, qui, dans la génération précédente, avoit

Genuens. p. 540. — Uberti Folietæ Genuens. Hist. Lib. XII, p. 664.

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 26. — Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 44.

CHAP. XCIII. eu tant de part aux révolutions de la Lombar-

die. Sforza avoit trouvé parmi ces frères, ses plus habiles conseillers et ses plus braves généraux. Il en avoit chargé deux, Anton-Marie et Fracassa, de la défense de Gènes : le premier partit aussitôt pour Rapallo par le chemin de terre, avec deux cohortes de vétérans et un escadron de cavalerie, tandis que le duc d'Orléans y conduisoit sa flotte, composée de dixhuit galères et douze gros vaisseaux, sur lesquels il avoit fait monter les Suisses. Don Frédéric n'osa point se laisser acculer dans le golfe de Rapallo; par une flotte qui l'emportoit sur la sienne pour l'habileté de la manœuvre, et pour le calibre des canons qu'elle portoit. Il prit le large, et laissa le duc d'Orléans achever sans obstacle son débarquement. Les troupes venues par terre, et celles venues par mer, avoient parcouru à peu près en même temps les vingt milles qui séparent Rapallo de Gènes. Elles étoient arrivées devant la première ville plusieurs heures avant la fin du jour; l'intention de leurs chefs étoit cependant de les faire camper dans une petite plaine à peu de distance de Rapallo, et d'attendre le lendemain pour attaquer. Mais la rivalité entre les soldats vétérans de Sforza et la garde ducale de Gènes ne le permit pas. Les premiers, pour s'assurer le poste d'honneur au combat du lendemain, et pour

braver en même temps les ennemis renfermés CHAP. XCIII. dans Rapallo, vinrent tracer leurs logemens aussi près qu'ils purent de la ville. La garde ducale, accoutumée à vivre dans une cité opulente, et à se faire remarquer par l'éclat de ses armes, la richesse de ses habits et l'audace de ses propos, ne put souffrir qu'un autre corps d'armée prît le pas sur elle. Elle se mit en marche pour établir ses quartiers dans le court espace qui restoit entre les vétérans de Sforza et Rapallo. Les Napolitains, jugeant à ce mouvement qu'on venoit les attaquer, sortirent audevant des assaillans. (1)

Le combat s'engagea ainsi, sans que de part ni d'autre les chefs l'eussent ordonné; il fut soutenu' avec beaucoup d'acharnement : mais l'émulation entre les nations diverses qui servoient dans l'armée du duc d'Orléans, lui assura enfin l'avantage; d'ailleurs sa flotte, s'approchant jusque tout près du rivage, foudroyoit les Napolitains. C'étoit le premier combat de cette guerre terrible où l'on vit les ultramontains aux prises avec les Italiens. Ils se firent remarquer bien plus par leur férocité que par leur bravoure: non seulement les Suisses ne firent pas grâce aux prisonniers qui se rendirent à eux; ils tuèrent la plupart de ceux qui

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 27.

pas plus les bourgeois de Rapallo que leurs ennemis; ils les pillèrent sans miséricorde, sans distinction de parti, et ils poussèrent la férocité jusqu'à massacrer cinquante malades dans l'hôpital de la ville. Les Génois ne les virent pas patiemment exposer en vente, à leur retour, les dépouilles de ces malheureux; le peuple soulevé tua une vingtaine de Suisses, et ce ne fut qu'avec une peine infinie que Jean Adorno

parvint à l'apaiser. (1)

Quelques prisonniers de distinction avoient été conduits à Gènes par l'armée victorieuse, entre autres Fregosino, fils naturel du eardinal, Julio Orsini et Orlando Fregose. Hybletto de Fieschi, le principal chef du parti vaincu, s'enfuit avec son fils Rolandino, au travers des montagnes; trois fois de suite il fut dépouillé par des brigands. Les deux premières fois les paysans du voisinage lui rendirent des habits; mais la troisième fois, il se tourna en riant vers son fils, avec cette tranquillité imperturbable qui le caractérisoit: « Allons, mon fils, tenons-nous-en » aux habits de notre premier père, lui dit-il; » autrement je vois bien que cela ne finiroit » pas (2). » Don Frédéric, que le vent avoit re-

<sup>(1)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 542.

— Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, chap. VI, p. 168.

<sup>(2)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 542.

tenu à distance pendant tout le combat, ne put cuar. xciii. recueillir qu'un très-petit nombre de fugitifs, avec lesquels il s'en retourna tristement à Livourne. (1)

Pendant ce temps, D. Ferdinand s'avançoit par la route de Romagne, avec l'intention de pénétrer dans l'état de Parme, d'appeler les peuples à retourner sous l'autorité de Jean Galéas, leur légitime souverain, et à secouer le joug d'un tyran qui vouloit les exposer à toute la furie des ultramontains. Mais Ferdinand n'avoit sous ses ordres immédiats que quatorze. cents hommes d'armes, et environ deux mille arbalétriers ou chevau-légers : après même qu'il eut réuni à son armée celle de Guid'Ubaldo, duc d'Urbin, les troupes des Florentins et celles que lui fournirent les petits princes de Romagne, cette armée, d'après les calculs les plus élevés, ne passoit pas deux mille cinq cents cuirassiers et cinq mille fantassins (2). De son côté, Charles VIII, avant de sortir lui-même de ses irrésolutions, avoit fait passer en Italie le sire d'Aubigny de la maison Stuart, et de la branche de Lénox,

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 28. — Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 44 — Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 199. — Jacopo Nardi, Stor. Fior. Lib. I, p. 17. — Belcarius, Comment. Rer. Gallic. Lib. V, p. 130.

<sup>(2)</sup> Petri Bembi Hist. Venet. Lib. II, p. 27. — Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 199. — Fr. Guicciardini. Lib. 1, p. 35.

chap. xciii. avec environ deux cents maîtres, ou cavaliers

1494. français, et plusieurs bataillons d'infanterie
suisse, qui, descendus par le Saint-Bernard et
le Simplon, s'étoient réunis à Verceil (1). Louisle-Maure se hâta d'envoyer ces troupes dans les
provinces menacées d'une invasion: il leur joignit Francesco San-Severini, comte de Caiazzo,
avec environ six cents hommes d'armes, et trois
mille fantassins vétérans. Le comte de Caiazzo
prit une forte position à Fossa Giliola, sur les
frontières du Ferrarois, et observa de là les
mouvemens de Ferdinand. (2)

Ce jeune prince avoit eu à la fin de juillet une conférence avec Pierre de Médicis à Città di Castello. Il avoit ensuite traversé le val de Lamone, et fait de nombreuses levées de soldats dans cette province belliqueuse. Tous les renforts qu'il pouvoit attendre s'étoient réunis à lui; le moment sembloit donc venu d'attaquer l'armée du comte de Caiazzo et du sire d'Aubigny, avant qu'elle eût reçu les renforts de Suisses et de Français qui descendoient chaque jour des Alpes. Mais Alfonse II, en donnant à son fils

<sup>(1)</sup> Philippe de Comines, Mémoires. Liv. VII, chap. VI, p. 167, et note, p. 482.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Histor. sui temp. Lib I, p. 29.—Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 38.—Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 200.—Franc. Belcarii. Comment. rer. Gallic. Lib. V, p. 131.—Bernardi Oricellarii, de Bello Italico. p. 26.

une armée tout-à-fait disproportionnée avec l'en-chap. xelli. treprise dont il le chargeoit, l'avoit en même temps laissé dans une dépendance absolue des conseillers dont il l'avoit entouré. Le premier d'entre eux, le comte de Pitigliano, devoit sa réputation militaire, bien plus à la prudence par laquelle il avoit évité des revers, qu'à l'audace qui assure des succès. Il insista, dans le conseil' de guerre, pour que l'armée de Ferdinand demeurât sur la défensive : son infanterie, disoitil, ne pourroit jamais tenir tête aux Suisses, ni son artillerie être comparée, pour la rapidité de la manœuvre, à celle des Français; enfin, sa gendarmerie le cédoit de beaucoup en impétuosité à celle des ultramontains (1). Jean-Jacques Trivulzio au contraire, dont le caractère n'étoit pas moins bouillant que celui de Pitigliano étoit réservé, déclaroit qu'il avoit combattu les Suisses à Domo d'Ossola, la gendarmerie et l'artillerie française en France, dans la guerre du bien public, et qu'il n'y avoit rien dans cette ' armée qui dût étonner des Italiens; qu'il promettoit la victoire, si l'attaque étoit immédiate; qu'il ne répondoit point de la résistance, si l'on attendoit l'arrivée de nouveaux ennemis. (2)

Mais déjà la nouvelle des mauvais succès de D. Frédéric avoit jeté plusieurs des alliés dans

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 29.

<sup>(2)</sup> Rosmini Ist. di Gian Jacopo, Trivulzio. L. V, p. 214.

TOME XII.

CHAP. XCIII. le découragement et l'irrésolution. Jean Bentivoglio craignoit la vengeance des Français et du duc de Milan, s'il consentoit à une guerre offensive; et le conseil de guerre décida qu'on n'attaqueroit point les ennemis dans leurs retranchemens. Tout ce qu'Alfonse d'Avalos, et Barthelemi d'Alviano, alors élève de Pitigliano, purent obtenir par leurs instances, fut l'envoi de trompettes au compte de Caiazzo, pour le désier à sortir en rase campagne. Celui-ci n'ayant pas voulu renoncer à ses avantages pour livrer bataille, Ferdinand se retira sous les murs de Faenza, derrière un large canal alimenté par les eaux du Lamone, qui rendoit sa position très-forte; et comme il apprit que Charles VIII avoit passé les Alpes, il résolut d'attendre, sans se mouvoir, les troupes allemandes que son père faisoit enfin, mais trop tard, solder dans la Souabe et l'Autriche.

> Charles VIII s'étoit rendu à Lyon avec toute sa cour, pour se rapprocher de l'Italie; et il y avoit passé l'été dans les joutes et les tournois, au milieu desquels il paroissoit oublier tous ses projets de conquêtes. Il avoit dépensé, pour l'armement de sa flotte à Gènes, presque tout l'argent comptant dont il pouvoit disposer. La dame de Beaujeu, le duc de Bourbon et presque

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 30. — Fr. Guic-ciardini Histor. d'Italia. Lib. I, p. 48.

tous les grands seigneurs, blâmaient une entre-chap. xciii. prise lointaine qui ne pouvoit rien ajouter à la force réelle du royaume. Briconnet, qui l'avoit long-temps conseillée, n'osoit plus en prendre sur lui la responsabilité; le sénéchal de Beaucaire, qui la pressoit avec ardeur, avoit été, vers ce même temps, obligé de s'éloigner du roi, parce qu'un de ses domestiques étoit mort avec des symptômes de peste (1). Les courtisans donnoient au roi des conseils contradictoires, selon qu'ils étoient alternativement gagnés par les agens du roi de Naples et par ceux du duc de Milan : Pierre de Médicis avoit même cherché à rendre ce dernier suspect à la cour de France, en cachant un envoyé de Charles VIII dans son cabinet, pendant une conférence confidentielle qu'il eut avec un ambassadeur de Louis-le-Maure (2). Au milieu de ces craintes et de ces contradictions; Charles VIII abandonnna plusieurs fois ses projets, que la poursuite des plaisirs le disposoit toujours à oublier : il avoit même donné des contre-ordres à plusieurs seigneurs partis avec leurs troupes; et ils les avoit rappelés à la cour, lorsque le cardinal Julien de La Rovère, que sa haine

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VII, ch. V, p. 164.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 40. — Pauli Jovii Hist. sui tempor. Lib. I, p. 22. — Bernardi Oricellarii de bello Italico. p. 2.

CHAP. YCIII. implacable contre Alexandre VI rendoit plus ardent que personne pour l'expédition d'Italie, parla au roi avec une hardiesse qu'aucun autre n'auroit osé se permettre. Charles, dit-il, se couvriroit de honte, s'il renonçoit à des prétentions proclamées dans toute l'Europe; s'il ne retiroit aucun fruit des sacrifices qu'il avoit faits par ses traités avec le roi des Romains et ceux d'Espagne; s'il abandonnoit les alliés et les soldats qui combattoient déjà valeureusement pour lui dans la rivière de Gènes et en Romagne. Charles VIII entraîné par l'impétuosité du cardinal, dont il respectoit la haute dignité, et séduit par les flatteries du sénéchal de Beaucaire, qui de nouveau pouvoit enfin s'approcher librement de lui, partit de Vienne en Dauphiné le 23 àoût 1494; il se dirigea par le mont Genèvre, et il traversa les Alpes, sans que personne songeât à lui en disputer le passage. (1)

L'armée française étoit composée de trois mille six cents hommes d'armes, six milles archers à pied, levés en Bretagne; six mille arbalestriers des provinces du cœur de la France; huit mille fantassins gascons, armés d'arquebuses et d'épées à deux mains; et huit mille Suisses ou Allemands, armés de piques et de

<sup>(1)</sup> Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 42. — Pauli Jooii. Lib. I, p. 23. — Philippe de Comines, Mémoires. Liv. VII, ch. VI, p. 166.

hallebardes (1). Un nombre considérable de CHAP. XCIII. valets suivoit l'armée, qui fut encore grossie par le contingent de Louis-le-Maure. Lorsqu'elle traversa la Toscane, on y compta soixante mille hommes (2). Parmi ses chefs, on remarquoit le duc d'Orléans, depuis Louis XII, alors commandant de la flotte à Gènes; le duc de Vendôme, le comte de Montpensier, Louis de Ligny, seigneur de Luxembourg, Louis de La Trimouille et plusieurs autres des plus grands seigneurs de France. Le sénéchal de Beaucaire, et le surintendant Briconnet, évêque de Saint-Malo, confidens du monarque, qu'ils suivoient aussi, avoient plus de crédit auprès de lui que tous les seigneurs de sa cour. (3)

Une armée aussi nombreuse auroit eu beaucoup de peine à traverser les Alpes, si elle avoit dû y rencontrer un ennemi; mais le malheur de l'Italie avoit voulu que le Piémont et le Montferrat, qui tous deux étoient gouvernés par des princes absolus, fussent tous deux réduits à cet état de foiblesse et d'incapacité auquel une minorité condamne une monarchie. Charles-Jean-Amé, né le 24 juin 1488, étoit

<sup>(1)</sup> Mémoires de Louis de La Trémouille. Ch. VIII, p. 145, T. XIV des Mém.

<sup>(2)</sup> Jacopo Nardi hist. Fior. Lib. I, p. 28.

<sup>(3)</sup> Mém. de La Trémouille. Ch. VIII, p. 146. — Fr. Guieciardini. Lib. I, p. 46. — Belcarius Comment. Rer. Gallic. L. V, p. 132.

cuar xemialors duc de Savoie; il n'avoit que neuf mois 1494. lorsqu'il avoit succédé, le 13 mars 1489, au duc Charles, son père. Blanche de Montserrat, sa mère, quoique fort jeune, avoit obtenu la tutelle, par la faveur du peuple de Turin, au préjudice de ses beaux-frères, les comtes de Genève et de Bresse. Blanche avoit bien conclu, le 20 juin 1493, un traité d'alliance avec Ferdinand, roi de Naples; mais elle n'avoit point osé ensuite provoquer l'orage sur ses états : elle fit ouvrir à Charles VIII toutes ses villes et tous ses châteaux, et elle le recut lui-même à Turin avec la plus grande magnificence (1). Marie, marquise de Montferrat, tutrice de Guillaume-Jean, né le 10 août 1486, suivit la même politique. (2)

Ces deux régentes avoient paru aux yeux de Charles VIII, l'une à Turin, l'autre à Casal, ornées de beaucoup de diamans : le jeune roi, qui se trouvoit déjà manquer d'argent, se les fit prêter pour les mettre en gage chez des usuriers, et il se fit donner douze mille ducats sur les uns et autant sur les autres (3). Le 19 septembre, il entra dans Asti, ville dont le duc

<sup>(1)</sup> Guichenon, Hist. général. de la maison de Savoie. T. II, p. 160-162.

<sup>(2)</sup> Benvenuti de Sancto Georgio. Hist. Montis Ferrati. T. XXIII, p. 756.

<sup>(3)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. VI, p. 166.

— Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 41.

d'Orléans avoit conservé la souveraineté, comme GRAP. XCIII. dot de sa mère, Valentine Visconti. C'est là que Louis Sforza vint le joindre avec sa semme et son beau-père, Hercule d'Este, duc de Ferrare (1). Ces princes connoissoient les penchans de Charles VIII: ils vouloient le captiver par les voluptés; et ils avoient conduit avec eux les dames milanaises dont la vertu passoit pour la moins sévère, et la beauté pour la plus séduisante (2). Plusieurs jours furent donnés aux plaisirs et aux fêtes; mais ces divertissemens furent interrompus par une maladie grave dont le roi fut atteint : aux pustules dont son visage fut couvert, on jugea que c'étoit la petite-vérole. Cependant cette première campagne des Français en Italie fut signalée par l'introduction en Europe d'une maladie plus cruelle encore, à laquelle le roi sembloit s'être exposé plus qu'à toute autre. Il se rétablit en assez peu de temps; et il se dirigea sur Pavie, où il fut reçu avec de grands honneurs. (3)

<sup>(1)</sup> Diario Ferrarese. T. XXIV. Rer. Ital. p. 288.—Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 45.—Bernardi Oricellarii de bello Italico. p. 34.

<sup>(2)</sup> Josephi Ripamontii Hist. urbis Mediolani. L. VI, p. 654.

— Pauli Jovii Histor. Lib I, p. 30.

<sup>(3)</sup> Pauli Jovii. Lib. I, p. 30. — Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 45. — Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 199. — Roscoe, Vie de Léon X. Chap III, p. 186. — Arnoldus Ferronius Burdigal. de rebus Gall. Lib. I, p. 4.

CHAP. XCIII. 1494.

Le malheureux Jean Galeaz vivoit avec sa femme et ses enfans, dans le château de cette ville. Depuis quelque temps, on voyoit sa santé déchoir d'une manière menaçante : les uns prétendoient qu'il l'avoit détruite par l'abus des plaisirs des sens; d'autres soupçonnoient un crime là où ils voyoient un intérêt à le commettre, et ils accusoient Louis-le-Maure de lui avoir fait administrer un poison lent. Les courtisans français ne purent point voir le duc; le roi seul fut admis auprès de lui : ces deux souverains étoient cousins germains et fils de deux sœurs de la maison de Savoie. Cependant Charles VIII, qui ne vouloit en rien déplaire à Louis-le-Maure, ne parla à Jean Galeaz que de choses générales, et toujours en présence de son oncle (1): mais, pendant cette conversation, la duchesse Isabelle vint se jeter aux genoux du roi, le suppliant d'épargner Alfonse son père, et son frère Ferdinand. Charles répondit avec embarras qu'il s'étoit désormais trop avancé pour pouvoir reculer; et il se hâta de quitter une ville où il avoit sous les yeux une scène aussi douloureuse, qu'il contribuoit encore à rendre plus pénible. Il reçut de Louis-le-Maure les subsides qui lui avoient été promis; son armée

<sup>(1)</sup> Mémoires de Ph. de Comines. Lib. VII, chap VII, p. 177. Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 48.—Bernardi Oricellarii de bello Italico, p. 35.

tira des arsenaux de Milan les armes et les équi-çuar. xciii. pages qui lui manquoient, et il continua sa 1494. route par Plaisance. (1)

Louis-le-Maure accompagnoit Charles VIII; mais, ayant reçu à Plaisance ou à Parme la nouvelle que son neveu se mouroit, il retourna en hâte à Milan, pour recueillir sa succession. Jean Galeaz Sforza expira le 20 octobre (2). Le sénat de Milan, qui étoit composé uniquement des créatures du Maure, lui représenta que, dans les circonstances critiques où se trouvoit l'Italie, un enfant de cinq ans, tel que celui de Jean Galeaz, ne pouvoit être chargé du gouvernement; que l'état ne pouvoit tomber de minorité en minorité; qu'il avoit besoin d'un souverain qui régnât réellement; qu'enfin, Louisle-Maure étoit nécessaire à la patrie, et que le sacrifice qu'elle demandoit de lui, étoit de monter sur le trône. Louis parut faire quelque résistance: cependant, dès le lendemain matin, il prit le titre et les décorations de duc de Milan, et il protesta même en secret qu'il les recevoit comme lui appartenant en propre, d'après l'investiture que Maximilien lui avoit donnée (3). Il se hâta ensuite de rejoindre l'ar-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 30. — Arnold. Ferronii. Lib. I, p. 6.

<sup>(2)</sup> Lodovici Cavitellii Cremon. Annales. T. III, Thesauri antiq. Ital. p. 1469.

<sup>(3)</sup> Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 49 — Pauli Jovii Hist.

CHAP. XCIII. mée française, dont il ne pouvoit s'éloigner sans 1494. quelque danger. (1)

En effet, cette armée avoit été frappée d'un sentiment d'effroi par la mort de Jean Galeaz: chacun se demandoit avec inquiétude comment le roi pouvoit s'engager dans le fond de l'Italie, sans laisser derrière lui d'autre allié que ce même duc qui venoit de s'ouvrir le chemin du trône par le poison. Chaque action des Milanais devenoit suspecte aux Français, qu'on avoit sans cesse entretenus de la fourberie italienne, et qui souvent usoient de mauvaise foi pour se mettre en garde contre celle qu'ils croyoient devoir craindre. Le duc d'Orléans, qui prétendoit à tout l'héritage des Sforza, s'efforçoit de persuader à son cousin que l'expédition de Naples seroit plus facile s'il commençoit par conquérir le Milanez (3). Le prince d'Orange, le seigneur de Miolans, Philippe des Cordes et les autres, qui regardoient la marche de l'armée jusqu'à Naples comme trop dangereuse, prirent occasion de cette fermentation pour presser le

sui tempor. Lib II, p. 37.—Josephi Ripamontii. Hist. Urbis. Mediol. L. VI, p. 655.—Petri Bembi Hist. Veneta. L. II, p. 27.—Navagiero Storia Venez. p. 1201; mais il prête les sophismes à Louis, et la résistance au sénat.

<sup>(1)</sup> Barth. Senaregæ de reb. Genuens. p. 543. Il rejoignit le roi à Villa, à peu de distance de Sarzane.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 21.

roi d'y renoncer: mais Charles VIII n'écoutoit CHAP. XCIII. que l'obstination qu'il prenoit pour l'amour de 1494. la gloire; et selon qu'il en étoit convenu avec le nouveau duc de Milan, il prit la route qui de Parme débouche dans la Lunigiane, pour entrer en Toscane. Cette route passoit par Fornovo et San-Terenzio, et elle aboutissoit à Pontremoli, ville qui appartenoit alors aux Sforza; elle étoit donc tout entière en pays ami, et toujours à portée de la division qui occupoit Gènes, comme de la flotte française. Aussi convenoit-elle si évidemment aux Français, qu'on ne peut concevoir l'imprévoyance des Napolitains qui l'avoient laissée dégarnie, en portant toutes leurs forces dans la Romagne. (1)

Le pape Alexandre VI et Pierre de Médicis avoient pris l'engagement de fermer la Toscane aux Français. Mais si le pape y voulut faire marcher quelques troupes, elles furent arrêtées par la rebellion des Colonna, qui, au moment où ils apprirent l'approche des Français, rejetèrent les offres brillantes que leur avoit faites Alfonse II, se déclarèrent soldats du roi de France, et s'emparèrent d'Ostie, où ils attendoient sans doute la flotte française. Le pape, loin de pouvoir envoyer des troupes en Toscane, fut obligé de rappeler celles qu'il avoit en

<sup>(1)</sup> Bernardi Oricellarii de bello Italico. p. 37, editio Florentina in-410. 1733. sub nomine Londini.

140 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCIII. Romagne, pour les envoyer contre les Colonna, 1494. sous les ordres de Virginio Orsini. (1)

La république florentine avoit envoyé des ambassadeurs à celle de Lucques et au duc de Ferrare, pour les engager à ne point accorder le passage par leurs états à ceux qui voudroient envahir la Toscane; elle avoit en même temps nommé des commissaires extraordinaires pour veiller à la sûreté de l'état. Mais Pierre de Mé-. dicis n'avoit point voulu qu'on mît des troupes à leur disposition (2). Cependant une armée aussi nombreuse et aussi mal disciplinée que celle des Français, pouvoit bientôt manquer de vivres dans une province montueuse, qui n'en fournit point assez pour ses propres habitans. Il suffiroit, pour la réduire à une grande détresse, de lui disputer le terrain pied à pied, en profitant pour cela des nombreux châteauxforts qui commandent tous les passages. L'armée descendant de Pontremoli, le long de la Magra, traversa les fiefs du marquis Malespina. Au milieu d'eux étoit située la bourgade de Fivizzano, qui appartenoit aux Florentins. C'étoit le premier pays ennemi dont l'armée se fût approchée. Le marquis de Fosdinovo, n'écoutant qu'une jalousie de voisinage, indiqua aux Français le côté foible des forțifi-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. I, p. 47. — Pauli Jovii. L. I, p. 23.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato, L. XXVI, p. 202.

1494.

cations, et les moyens de prendre la forteresse. CHAP. XCIII. Elle sut en effet attaquée et emportée d'assaut : tous les soldats et une grande partie des habitans furent massacrés, toutes les maisons furent pillées; et cette première exécution militaire, qui répandit une extrême terreur, fit connoître la différence entre la guerre nouvelle et les guerres sans effusion de sang qu'on avoit soutenues jusqu'alors (1). En même temps Gilbert de Montpensier, qui commandoit l'avantgarde française, surprit, le long de la mer, un détachement que Paul Orsini envoyoit à Sarzane pour en renforcer la garnison, et il ne fit de quartier à aucun soldat. (2)

Sarzane étoit en quelque sorte la clef de la Lunigiane : on nomme ainsi un rivage resserré entre la mer et les montagnes, qui s'étend des frontières de Gènes jusqu'à Pise, sur une largeur qui ne passe jnmais deux lieues. Sarzane étoit une ville assez forte; et sa citadelle, Sarzanello, passoit presque pour imprenable. Si l'armée française avoit laissé cette forteresse derrière elle, elle se seroit trouvée ensuite arrêtée par celle de Pietra-Santa, qui appartenoit

<sup>(1)</sup> Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 51.—Jacopo Nardi Hist. Fior. Lib. I, p. 17.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 31.—Barthol. Senaregæ de reb. Genuens. p. 544. – Belcarii Rer. Gallic. Lib. V,p. 137.

rin dans un endroit où il est plus étroit. Tout le pays pouvoit être défendu de mille en mille. Il ne produit que de l'huile; et il est si dépourvu de blé, qu'il tire la moitié de ses vivres, à dos de mulet, de Lombardie : il est si malsain au commencement de l'automne, qu'une armée entière y seroit détruite en peu de semaines par la fièvre. Les capitaines français montroient donc quelque inquiétude en s'y engageant; mais la pusillanimité de Pierre de Médicis se hâta de la dissiper.

L'entrée des Français en Toscane, en répandant à Florence une terreur extrême, fit éclater en même temps contre Pierre de Médicis le mécontentement qu'on avoit long-temps comprimé. Les Florentins étoient attachés de tout temps à la maison de France; ils la regardoient comme protectrice du parti guelse et de la liberté : ils murmuroient hautement de ce que le chef de l'état les avoit engagés dans une guerre contraire à leurs intérêts, et les exposoit les premiers à tous les dangers d'une querelle qui leur étoit étrangère les ambassadeurs florentins avoient été renvoyés de la cour de France; tous les associés, tous les commis des maisons de commerce des Médicis avoient été chassés de tout le royaume : mais cette rigueur n'avoit point été étendue aux autres Florentins, comme

1494.

pour leur faire sentir que la France savoit dis-chap. xcm. tinguer entre eux et l'usurpateur de leur liberté (1). On savoit que Laurent et Jean de Médicis, ces cousins de Pierre qu'il avoit maltraités quelques mois auparavant, et qu'il avoit ensuite exilés à leur maison de campagne, s'étoient rendus auprès de Charles VIII, et qu'ils le sollicitoient de renverser un gouvernement odieux à la masse des citoyens (2). Le pouvoir de ce chef vaniteux, qui n'avoit point voulu reconnoître de limites, se trouvoit tout-à-coup ne plus reposer que sur une opinion chancelante.

Pierre de Médicis, effrayé de la fermentation intérieure, dont il voyoit de toutes parts éclater les marques; effrayé de la guerre étrangère, qu'il ne se trouvoit point en mesure de soutenir, résolut de céder à l'orage, de faire sa paix avec les Français, et d'imiter la conduite que son père avoit tenue avec Ferdinand, conduite qu'il avoit si souvent entendu louer. Il ignoroit que pour imiter un grand homme, il faut avoir son talent pour juger des circonstances, et son caractère pour braver les dangers. Pierre de

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 198. — Fr. Guicciardini. L. I, p. 32.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 196. - Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 32. — Pauli Jovii Hist. Lib. I, p. 32. Jacobo Nardi Hist. Fior. Lib. I, p. 16.

breuse ambassade, dont il faisoit partie, avec commission de se rendre auprès du roi de France, et de chercher à l'apaiser. Mais averti en chemin qu'un corps de trois cents hommes, que la république envoyoit à Sarzane, avoit été surpris et mis en pièces, il n'osa point s'avancer, sans sauf-conduit, au-delà de Piétra-Santa. Quelques seigneurs de la cour, entre autres Briçonnet et de Piennes, vinrent l'y chercher et le conduisirent devant le roi, le jour même où l'on commençoit l'attaque de Sarzanello. (1)

Pierre, pour justifier la conduite qu'il avoit tenue, en refusant au roi le passage par la Toscane, rappela son traité avec Ferdinand, conclu du consentement de Louis XI lui-même; il ajouta que, jusqu'au moment où les armées françaises avoient pénétré en Italie, il n'auroit pu s'écarter de ce traité sans s'exposer à toute la vengeance des Aragonais; mais, puisque désormais il ne couroit plus le même danger, il étoit prêt à montrer tout son dévouement à la maison de France (2). Le roi, en réponse à ce discours, lui demanda que les portes de Sar-

<sup>(1)</sup> Franc. Guicciardini Hist. Lib. I, p. 52.—Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 203.—Philippe de Comines, Mémoires. L. VII, chap. IX, p. 185.

<sup>(2)</sup> Bernardi Oricellarii de bello Italico comment. p. 39.

zane lui fussent ouvertes. Pierre y consentit chap. xcm. 1494. immédiatement; et, sans même consulter ses compagnons d'ambassade, il donna des ordres pour que Sarzane et Sarzanello fussent livrés au roi. Celui-ci, étonné de cette facilité, demanda aussitôt que Pietra-Santa, Librafratta, Pise et Livourne lui fussent également livrées. En faisant cette demande, les Français ne s'attendoient nullement à obtenir ces places, du moins sans donner de grandes sûretés pour leur restitution après le passage de l'armée; mais Pierre n'en demanda aucune : il convint verbalement que le roi s'obligeroit à restituer les forteresses de Toscane, quand il auroit achevé la conquête du royaume de Naples; que les Florentins lui prêteroient deux cent mille florins; qu'ils seroient reçus à cette condition sous la protection du roi, et que le traité de paix entre cux et lui seroit rédigé et signé à Florence. Sur cette simple convention verbale, il fit ouvrir aux Français toutes les forteresses de l'état de Pise, non sans exciter le ressentiment de ses compagnons d'ambassade, qui, n'étant arrivés qu'après lui, croyoient faire beaucoup pour le roi, en lui offrant un libre passage au travers de leur état. (1)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini, Ist. Lib. I, p. 53. — Pauli Jovii Hist. sui temporis. Lib. I, p. 31.—Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 203. — Jacopo Nardi Ist. Fior. Lib. I, p. 18. — Phil. de TOME XII.

## 146 HISTOIRE DES RÉPUB. L'ALIENNES

CHAP. XCHI. Les Florentins, en recevant la nouvelle de 1494. la convention de Sarzane, furent plus irrités encore que leurs ambassadeurs. Depuis longtemps ils accusoient Pierre de Médicis de se conduire comme seigneur, et non plus comme premier citoyen de sa patrie; de prendre des airs de maître que n'avoient jamais affectés Laurent, son père, ou Cosme son aïeul; de négliger entièrement de se rendre aux conseils ou de siéger avec ses collègues, lorsqu'il étoit revêtu de quelque magistrature (1). Mais on ne l'avoit point encore vu fouler aussi complétement à ses pieds les lois de la république, ou prendre sur lui une autorité qu'on n'avoit jamais songé à lui déléguer. C'étoit lui, disoit-on, qui avoit précipité sa patrie dans une guerre contraire à tous ses intérêts, et lui encore qui, pour l'en tirer, sacrifioit les conquêtes de plusieurs générations. Le parti de la liberté, qui s'étoit successivement grossi de tous ceux que Pierre avoit rebutés par son insolence, et qui avoit été tout récemment ranimé par les prédications de Savonarole, tiroit parti de ces événemens pour montrer combien il est dangereux de donner un chef à une ville libre : sous

> Comines, Mém. Lib. VII, ch. IX, p. 185.—Arnold Ferronii. Lib. I, p. 6.

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. I, p. 31.—Jacopo Nardi. Lib. I, p. 15.— Phil. de Comines. Liv. VII, chap. VI, p. 171.

sa domination, un état perd bientôt la vigueur CHAP. XCIII. de ses armées, la prudence de ses conseils, et 1494. ensin ses meilleures provinces ou son indépendance. Mettons du moins, disoient les Florantins, nos calamités à prosit; et puisque l'armée française doit traverser nos murs, qu'elle serve au renversement de la tyrannie. (1)

Pendant que l'ermée française se dirigeoit vers Lucques et vers Pise, Pierre de Médicis, averti de la fermentation de Florence, se hâtoit d'y revenir, espérant encore contenir la ville dans l'obéissance. Il y arriva le 8 novembre; et après avoir pris dans la soirée conseil de ses amis, qu'il trouva ou découragés, ou aliénés de lui, il résolut de se rendre le lendemain au palais, auprès de la seigneurie. Ce palais étoit sermé, et l'on avoit mis des gardes à la porte, comme on le faisoit toujours dans les temps de tumulte. La seigneurie résolut de ne point recevoir la visite de Pierre de Médicis; elle lui envoya Jacob de Nerli, gonfalonier de compagnie, pour le lui signifier, tandis que Lucas Corsini, l'un des prieurs, s'arrêta à la porte pour lui en disputer le passage, si cela devenoit nécessaire. (2)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 54.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. Lib XXVI, p. 204.—Jac. Nardi. L. I, p. 21.— Pauli Jovii Hist. L. I, p. 32.— Fr. Guicciardini. L. I, p. 55.— Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, chap. X, p. 191.— Belcarii Comment. Rer. Gallic. Lib. V, p. 138.

## 148 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

Pierre de Médicis ne mit point leur constance à l'épreuve : étonné d'une résistance qu'il n'a-1494. voit jamais connue, il ne recourut ni aux prières ni aux menaces; il se retira chez lui, pour appeler à son aide Paul Orsini, son beaufrère, avec les gendarmes qu'il commandoit: mais le message qu'il lui envoyoit ayant été surpris, les citoyens s'armèrent et se rassemblèrent sur la place du palais, pour être prêts à exécuter les ordres de la seigneurie. Cependant le cardinal Jean de Médicis avoit parcouru quelques rues, suivi de serviteurs de sa maison, auxquels il faisoit répéter le cri d'armes de sa famille, Palle! palle! mais ce cri, autrefois si cher à la populace, n'avoit rassemblé aucun de ses partisans. Le cardinal n'avoit pu passer audelà du milieu de la rue des Calzaioli; de toutes parts on entendoit des cris menaçans pour les Médicis. Pierre et son frère Julien, déjà entourés des soldats que leur avoit amenés. Paul Orsini, se retirèrent vers la porte San-Gallo, et essayèrent encore, en jetant de l'argent au peuple, d'engager les artisans qui habitent ce quartier, à prendre les armes pour eux. On ne leur répondit que par des menaces; et lorsqu'ils entendirent sonner le tocsin, ils sortirent de la ville, dont on referma les portes après eux. Le cardinal Jean de Médicis, s'étant déguisé en moine franciscain, se déroba de son

ہلے

côté au tumulte, et rejoignit ses deux frères CHAP. XCIII. dans les Apennins (1).

Pierre de Médicis avoit pris inconsidérément la route de Bologne, au lieu de s'adresser au roi de France, auprès duquel il auroit probablement trouvé protection. Les soldats de Paul Orsini, qui le suivoient, attaqués par les paysans se débandèrent presque tous; et Paul Orsini jugea lui-même que pour la sûreté de son beau-frère, il valoit mieux encore se séparer. Les Médicis arrivèrent cependant à Bologne sans nouvel accident. Mais lorsque Pierre se présenta à Jean Bentivoglio, son allié et son ami, celui-ci, étonné de voir un homme qui occupoit le même rang que lui, renversé si facilement, lui dit : « Si jamais on vous raconte » que Jean Bentivoglio a été chassé de Bologne » comme vous l'êtes aujourd'hui de Florence, » ne le croyez pas; mais assurez plutôt qu'il » s'est fait tailler en pièces par ses ennemis, » avant de leur céder (2). Jean Bentivoglio ne savoit pas qu'il ne dépend souvent ni du prince, ni du général d'armée, de trouver la mort qu'il cherche; qu'après l'avoir bravée long-temps; s'il survit malgré lui à sa défaite, le desir de la

<sup>(1)</sup> Istorie di Giov. Cambi. Deliz. Erud. T. XXI, p. 78.— Diari Sanesi d'Allegretto Allegretti. T. XXIII, p. 833.— Bernardi Oricellarii de bello Ital. p. 41.

<sup>(2)</sup> Jacopo Nardi Ist. Fior. Lib. 1, p. 22 — Fr. Guicciardini Hist. Lib. 1, p. 55.

lant; et qu'il s'y joint la secrète espérance que, puisque la fortune s'est chargée seule de son salut, elle le réserve encore à des jours meilleurs. Son expérience le lui apprit : le moment du revers arriva aussi pour Bentivoglio; et malgré sa résolution, il ne mourut point, mais il trafa ses jours dans l'exil.

La populace de Florence pilla les maisons du chancelier et du provéditeur du mont-de-piété, qui dès long-temps étoient accusés d'avoir inventé les gabelles nouvelles, et les diverses extorsions par lesquelles on avoit augmenté les impôts. Elle pilla encore les jardins de Saint-Marc, et la maison du cardinal Jean à Saint-Antoine. Des gardes placés au grand palais des Médicis, in via larga, pour le réserver au logement du roi de France, le sauvèrent du pillage dans ce premier moment. Mais les Français qui y funent logés s'emparèrent sans pudeux de tout ce qui tenta leur cupidité; et après leur départ le reste de l'ameublement fut vendu par autorité de justices Ainsi furent dispersées ces magnifiques collections de tableaux, de statues, de pierres gravées, de livres, que Cosme et Laurent avoient recueillis, par tant de diligence, dans tous les lieux où s'étendoit leur commerce. (1)

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. L. VII, ch. XI, p. 196.—B. Oricellarii. p. 42, 52.

La seigneurie, après la suite des Médicis, chap. xcm. rendit un décret pour les déclarer rebelles, confisquer leurs biens, et promettre une récompense de cinq mille ducats à quiconque les arrêteroit, et de deux mille à quiconque apporteroit leur tête. Toutes les familles exilées ou privées des honneurs publics, pendant les soixante ans qu'avoit duré l'autorité des Médicis, furent rétablies dans leurs droits : les tableaux qui rappeloient ou les condamnations de 1434, ou celles de 1478 pour la conjuration des Pazzi, furent effacés; et les deux Médicis, fils de Pierre-François, rentrés dans leur patrie au moment où leurs cousins en sortoient, ne voulant avoir rien de commun avec une famille qui avoit affecté la tyrannie, firent effacer les' six globes de leurs armes, pour y substituer la croix d'argent en champ de gueules des Guelfes, et changèrent leur nom de Médicis en celui de Popolani. (1)

Cependant le nouveau gouvernement se hâta d'envoyer des ambassadeurs au roi de France, pour rejeter, sur celui qui l'avoit précédé, la faute d'une inimité si contraire aux intérêts de la république, et pour donner une forme plus authentique au traité conclu si étourdi-

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi Ist. Fior. L. I, p. 23. — Pauli Jovii Hist. Lib. I, p. 33. — Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 204. — Ist. di Giov. Cambi. p. 79.

TAP. XCIII. ment par Médicis. Il fit choix de Pierre Cap1494. poni, qui déjà, dans son ambassade à Lyon,
avoit fait connoître combien les Florentins
étoient impatiens du joug qu'ils portoient (1);
de Tanai de Nerli, Pandolfo Ruccellai, Giovani
Cavalcanti, et du père Girolamo Savonarola,
que l'on chargea de porter la parole au nom
de tous. Celui-ci, regardé par les Florentins
comme doué du pouvoir des miracles et des
prophéties, leur sembloit un avocat céleste
que la Providence leur envoyoit pour les défendre.

Lucques où étoit le roi; mais ils ne purent y obtenir audience, et ils furent obligés de le suivre à Pise. Là, le père Savonarole s'adressa au monarque victorieux, avec ce ton d'autorité qu'il étoit accoutumé à prendre vis-à-vis de son auditoire. Ce n'étoit point le député d'une république qui parloit à un roi, c'étoit l'envoyé de Dieu, celui qui avoit prophétisé la venue des Français, qui en avoit loug-temps menacé les peuples comme d'un fléau céleste, et qui s'adressoit à présent à celui que la main divine avoit conduit, pour lui indiquer comment il devoit terminer l'ouvrage dont la Providence l'avoit chargé.

<sup>(1)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, chap. VI, p. 172.

« Viens, lui dit-il, viens donc avec con-ena. xcm. » fiance, viens joyeux et triomphant; car celui » qui t'envoie est celui même qui, pour » notre salut, triompha sur le bois de la croix. » Cependant, écoute mes paroles, à roi très » chrétien! et grave-les dans ton cœur. Le » serviteur de Dieu, auquel ces choses ont » été révélées de la part de Dieu..... t'avertit » toi, qui as été envoyé par sa Majesté divine, » qu'à son exemple tu aies à faire miséri-» corde en tous lieux, mais surtout dans sa » ville de Florence, dans laquelle, bien qu'il » y ait beaucoup de péchés, il conserve aussi » beaucoup de serviteurs fidèles, soit dans le » siècle, soit dans la religion. A cause d'eux tu » dois épargner la ville, pour qu'ils prient » pour toi, et qu'ils te secondent dans tes ex-» péditions. Le serviteur inutile qui te parle, » t'avertit encore au nom de Dieu, et t'exhorte. » à défendre de tout ton pouvoir, l'innocence, » les veuves, les pupilles, les malheureux, et » surtout la pudeur des épouses du Christ qui » sont dans les monastères, pour que tu ne sois » point cause de la multiplication des péchés; car » par eux s'affoibliroit la grande puissance que » Dieu t'a donnée. Enfin, pour la troisième fois, » le serviteur de Dieu t'exhorte au nom de » Dieu à pardonner les offenses. Si tu te crois » offensé par le peuple florentin, ou par aucun

1494.

GHAP. XCIII. été privés de ces droits civils eux-mêmes, qui ne devroient jamais être enfreints. La politique florentine à l'égard des villes sujettes fut réduite à un adage qui justifioit les magistrats de leurs fautes en les changeant en maximes d'état. Il faut tenir, disoient-ils, Pistoia dans la sujétion par ses factions, et Pise par ses forteresses (1). Les Florentins bâtirent en effet deux citadelles à Pise, qui paroissoient commander la ville; et comptant sur cette chaîne mal assurée, ils abusèrent cruellement de leur pouvoir. A des impôts onéreux ils joignirent des exactions privées, et les voleries de tous les agens du gouvernement; ils exclurent les Pisans de tout emploi, de toute fonction publique, même de celles qui par les lois étoient réservées aux étrangers; ils les offensèrent sans cesse par l'expression du mépris, de la haine ou de la dérision. Étonnés cependant de trouver dans les esprits une résistance proportionnée à cette violence, et voulant dompter ce qu'ils appeloient l'orgueil des Pisans, ils résolurent, pour les appauvrir, d'attaquer en même temps leur agriculture et leur commerce.

> Tout le Delta de l'Arno, exposé aux mondations, et n'ayant point vers la mer un eçoulement facile, avoit été cependant préservé des

<sup>(1)</sup> Macchiavelli de' Discorsi sopra Tito Livio. Li. II, c. 24 et 25, Tom. V, p. 374.

eaux stagnantes, et rendu au labourage et à la chap. xolli. salubrité, par l'industrie et la constante attention de la république pisane, pour maintenir tous les canaux qui coupent la plaine. Ces canaux furent abandonnés par les Florentins (1). Bientôt des eaux croupissantes infectèrent les campagnes par leurs exhalaisons; les maladies détruisirent la population, et rendirent au désert les champs que l'industrie humaine lui avoit arrachés. La ville fut à son tour dépeuplée par les fièvres maremmanes; enfin les édifices et les palais somptueux qui l'avoient rendue superbe entre les villes d'Italie, éprouvèrent eux-mêmes l'influence délétère de l'humidité et de la pourriture.

D'autre part, Pise qui s'étoit élevée par le commerce, qui avoit couvert la Méditerranée de ses flottes, et introduit des premières en occident les arts des Orientaux, par ses communications journalières avec Constantinople, la Syrie et l'Afrique, se trouvoit soumise à l'administration jalouse d'un gouvernement de marchands, qui croyoient s'enrichir de toutes les branches de commerce qu'ils lui ôtoient.

<sup>(1)</sup> Les plaintes des Pisans à cet égard semblent démenties par l'institution de l'Uffizio de' fossi, magistrature sanitaire chargée du soin des canaux, qui date à Pise de l'année 1477. Pent-être trouvoit-on déjà alors que le mal causé aux Pisans par une basse jalousie, étoit ressenti également par tout l'état.

158 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCIII. Des lois interdirent aux Pisans les manufactures

1/94. de soie et celles de laine : le commerce en gros

fut aussi réservé, comme un privilége, aux

seuls Florentins; et la ville fut ainsi réduite

à un état de misère et de dépopulation qui fai-

soit la honte de ses maîtres. (1)

(1) Uberti Folietæ Genuens. histor. Lib. XII, 667. — Fr. Guicciardini, Istor. Lib. II, p. 74.

Il faut considérer comme une conséquence de cette désolation à laquelle Pise avoit été réduite, le silencelde ses historiens, nonseulement pendant sa longue servitude,, mais même pendant la lutte soutenue avec tant de générosité et de constance, contre les Florentins, après avoir secoué leur joug. Dans la collection de Muratori, on ne trouve aucun historien pisan après le milieu du quatorzième siècle. Paolo Tronci, et celui que nous avons cité sous le nom de Marangoni, qui sont imprimés séparément, terminent tous deux leur récit à l'année 1406, quoique leurs auteurs aient vécu dans le dix-septième siècle. La maison Roncioni, à Pise, conserve dans ses riches archives, parmi un trèsgrand nombre de diplômes curieux, une chronique de Pise, écrite par un chanoine Raphaël Roncioni, et dédiée au grandduc Ferdinand II. Mais le soulèvement de 1494 occupe à peine quelques lignes de la dernière page de cette chronique. A la chancellerie de la communauté on en conserve une autre, également manuscrite, et qui y fut déposée par l'auteur Jacopo Arrosti, le 26 avril 1655 : la dernière guerre de Pise y est traitée avec quelque détail; mais c'est uniquement d'après Guicciardini, Giovio, Nardi, et les historiens florentins : il n'y a ni un fait nouveau, ni l'indication d'aucun mouvement d'origine pisane. Dans les mêmes archives enfin, on conserve les registres des seigneurs Anziani, de Pise; ceux de chaque année forment un volume. On y trouveroit sans doute, au milieu de beauceup d'inutilités ou d'affaires privées, quelques renseignemens curieux pour l'histoire particulière de Pise; mais comme presque

Mais dans cet état d'abaissement, l'orgueil du cuar xeur. nom pisan, et l'ancien amour de la liberté, n'avoient point été abandonnés par les généreux descendans des citoyens de Pise. Les gentilshommes, comme le peuple, étoient animés d'un même sentiment; tous étojent prêts à sacrisser pour la liberté une vie et des richesses qu'ils estimoient être à peine à eux, puisque la volonté arbitraire de leurs maîtres pouvoit les leur enlever d'une heure à l'autre. A l'approche de Charles VIII, leurs espérances furent renouvelées avec artifice par Louis-le-Maure, qui se souvenoit que Jean Galeaz Visconti, premier duc de Milan, avoit possédé Pise, et qui espéroit joindre cette ville à ses états, en se faisant rendre Sarzane et Pietra Santa, villes qui avoient appartenu aux Génois. Il n'avoit pas suivi le roi plus loin que Sarzane; mais Galeaz de San Severino, l'un de ses capitaines les plus assidés, le remplaçoit à l'armée, et il aida les Pisans, dans le moment le plus critique, de ses conseils et de tout son crédit à la cour. (1)

Entre les gentilshommes pisans, Simon Or-

chaque séance est écrite d'un caractère dissérent, et avec beaucoup d'abréviations, il faudroit un long travail pour apprendre à les lire, et un travail bien plus long encore pour les dépouiller.

<sup>(1)</sup> Guicciardini. Lib. I, p. 56. — Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, ch. IX, p. 187.—Fr. Belcarii Comment. L. V, p. 139.

cuar xeun landi s'étoit fait remarquer par sa haine contre les Florentins: c'étoit chez lui, c'étoit par son 1494. activité que tous ceux qui avoient été personnellement offensés se réunissoient pour aviser aux moyens de se venger et de délivrer leur patrie. Comme il parloit avec facilité la langue française, ses concitoyens le choisirent pour invoquer la saveur du roi, et le supplier de dérober Pise à un joug insupportable (1). Ses amis l'embrassèrent cependant, et lui dirent un adieu qui pouvoit être le dernier, au moment où, se dévouant pour sa patrie, il se signaloit à toute la vengeance des Florentins. Il se rendit au palais des Médicis où logeoit Charles VIII; et embrassant ses genoux, il sit un tableau frappant de l'ancienne grandeur des Pisans, de l'effroyable détresse à laquelle ils étoient réduits, et de la tyrannie cruelle qui les avoit ainsi accablés. Il se livra, en parlant des Florentins, à toute la violence de son ressentiment: et il sit frémir le roi et toute sa cour par le récit des injustices qu'il disoit avoir éprouvées. Il rappela à Charles VIII qu'il s'étoit annoncé à l'Italie, comme venant la délivrer de toutes les tyrannies sous lesquelles elle gémissoit. La première occasion de mettre à exécution ses promesses, se présentoit pour lui à

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. I, p. 34.

1494.

Pise. S'il vouloit persuader les peuples de sa cuar xem. sincérité il devoit se hâter de rendre la liberté aux Pisans. Ce mot de liberté, le seul que les Pisans qui avoient suivi Orlandi, pussent comprendre de tout son discours, sut répété par eux avec acclamation. Tous les gentilshommes de Charles, entraînés par l'éloquence d'Orlandi, joignirent leurs supplications aux siennes; et le roi sans réfléchir davantage, sans songer qu'il disposoit d'une chose qui n'étoit point à lui, répondit qu'il vouloit tout ce qui étoit juste, et qu'il seroit content de voir les Pisans recouvrer leur liberté. (1)

Aussitôt que la réponse de Charles fut connue, le cri de vive la France, et vive la liberté, retentit dans toutes les rues; les soldats floren. tins, les douaniers, les percepteurs de contributions, furent poursuivis, et forcés de s'enfuir de la ville : les lions de marbre que le peuple désignoit par le nom de Marzocchi, et qui étoient élevés sur les portes et sur les édifices publics, en signe de l'autorité du parti Guelse et de la république florentine, furent renversés et jetés dans l'Arno; et dix citoyens réunis pour former une seigneurie, furent chargés de l'administration de la république renaissante (2). Par

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Histor. Lib. I, p. 34. — Arnoldi Ferronii.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. I, p. 35.—Fr. Guicciardini. L. I, II TOME/XII.

jour même où les Florentins avoient recouvré leur liberté en chassant les Médicis, que les Pisans recouvrèrent aussi la leur; en chassant la garnison florentine.

Cependant Charles VIII sembloit hésiter à se croire lié envers la république florentine par le traité qu'avoit négocié Pierre de Médicis. La ville de l'occident la plus célèbre pour le commerce et les richesses tentoit la cupidité de son armée; il auroit saisi avec joie une occasion de renouveler les hostilités. Après avoir établi une garnison française dans la forteresse neuve de Pise, et avoir livré la vieille aux Pisans, il s'approchoit de Florence avec son armée, sans donner de réponse aux ambassadeurs de la république, et sans même vouloir prendre de détermination, jusqu'à ce qu'il sût informé des progrès de l'armée que commandoit d'Aubigny en Romagne, et des résolutions de Ferdinand qui lui étoit opposé. (1)

Don Ferdinand avoit montré du talent militaire dans le choix des positions par lesquelles

p. 56.—Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. IX, p. 189. — Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 204. — Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. I, p. 18.—Allegretto Allegretti, Diar. Sanesi. p. 833.

<sup>(1)</sup> Scip. Ammirato. L. XXVI, p. 203.—Pauli Jovii. L. II, p. 36.

il avoit arrêté les progrès de d'Aubigny. Mais au CHAP XCHI. moment, où les Colonne avoient pris les armes autour de Rome, il avoit été obligé d'affoiblir son armée, pour envoyer à son père les renforts que celui-ci demandoit. Alfonse avoit joint ses troupes et celles que lui renvoyoit son fils à celles du pape : il avoit attaqué les Colonne avec vigueur, quoique sans succès. Cependant Ferdinand ne s'étoit plus trouvé assez de forces pour tenir tête à d'Aubigny. Il n'avoit pu empêcher celui-ci de prendre le château de Mordano, dans le comté d'Imola, dont tous les habitans furent passés au fil de l'épée (1). Cette cruelle exécution militaire glaça de terreur les petits princes de Romagne, que Ferdinand n'avoit plus la force de protéger; Catherine Sforza, la première, traita séparément avec d'Aubigny, et lui ouvrit les états de son fils. En même temps on apprit en Romagne que Pierre de Médicis avoit livré à Charles VIII les forteresses de Toscane : dès-lors la position du prince aragonais n'étoit plus tenable; il fit sa retraite sur Rome, et son oncle don Frédéric ramena sa flotte dans les ports du royaume de Naples. (2)

Charles VIII apprenant la retraite de don Fer-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 36. — Fr. Guicciardini. Lib I, p. 54. — Jacopo Nardi. Lib. I, p. 19:

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 37. — Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 54.—Phil. de Comines. Liv. VII, chap. VIII, p. 180.

joindre devant Florence, avec sa gendarmerie française, ses Suisses, et trois cents chevaulégers du comte de Caiazzo, tandis qu'il licencieroit les hommes d'armes italiens à sa solde, anssi-bien que ceux du duc de Milan. Charles VIII s'arrêta ensuite à la villa Pandolfini, près de Signa, à huit milles de Florence, pour donner à d'Aubigny le temps d'arriver, et faire son entrée d'une manière plus imposante. (1)

L'évêque de Saint-Malo Briconnet, le sénéchal de Baucaire, et Philippe de Bresse, frère du duc de Savoie, les trois hommes qui avoient le plus de part à la faveur du roi, lui représentoient que Pierre de Médicis ne s'étoit perdu que par les services qu'il avoit rendus aux Français. Ses ennemis ne lui reprochoient rien avec tant d'amertume que d'avoir livré les forteresses de l'état; et ils n'avoient pris de la hardiesse que parce que Pierre s'étoit éloigné pour venir trouver le roi. Ces trois seigneurs sollicitoient donc Charles VIII de rétablir Pierre de Médicis à Florence, et le roi lui dépêcha en effet un courrier à Bologne pour l'engager à revenir. Mais Pierre, mécontent du froid accueil que lui avoit fait Bentivoglio, avoit poursuivi son

<sup>(1)</sup> Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 57. — Jacopo Nardi. Lib. I, p. 21.

chemin jusqu'à Venise (1); et lorsqu'il reçut le chap. actu.
message du roi, il se crut obligé de le commu1494.
niquer à la seigneurie, pour lui demander conseil. Les Vénitiens jugèrent qu'en rétablissant
les Médicis à Florence, le roi tiendroit cette ville
dans une plus absolue dépendance; et comme
ils commençoient déjà à être inquiets de sa puissance, ils voulurent lui ôter ce moyen de l'affermir. Ils conseillèrent donc à Pierre de ne
point se mettre entre les mains d'un monarque
qu'il avoit offensé; et pour être plus sûrs de sa
docilité, ils l'entourèrent secrètement de gardes
qui ne le perdoient pas de vue. (2)

Charles VIII n'ayant point reçu de Bologne la réponse qu'il en attendoit, fit son entrée à Florence, par la porte de San-Friano, le 17 novembre au soir. Il fut reçu à cette porte sous un baldaquin doré, que portoit la jeune noblesse florentine; le clergé l'entouroit en chantant des hymnes, et tout le peuple l'accueilloit avec toutes les démonstrations de l'amour et de la joie. Cependant Charles lui-même étoit loin de considérer cette entrée comme si pacifique; il portoit la lance sur la cuisse, ce qu'il expliqua ensuite comme un symbole de la conquête qu'il

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii. Lib. II, p. 35. — Belearii Comm. Rerum Gallicarum. Lib. V, p. 140.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 59.—Bernardi Oricellarii de Bello Italico comment. p. 55.

CHAP. XGIII. faisoit du pays; toutes ses troupes le suivoient les armes hautes, et en appareil menaçant; le 1494. langage étranger et l'impétuosité des Français, les longues hallebardes des Suisses, qu'on n'avoit point encore vues en Toscane, et l'artillerie attelée, que les Français les premiers avoient rendue aussi mobile que leurs armées, inspiroient autant de terreur que de curiosité ou d'étonnement (1). Les Florentins qui recevoient avec inquiétude ces hôtes barbares dans l'intérieur de leurs murs, n'avoient cependant pas négligé tout moyen de défense. Chaque citoyen avoit été invité à réunir dans sa maison de la ville tous ses paysans, et à les tenir prêts et armés pour défendre la liberté, si la cloche d'alarme venoit à sonner. Les condottieri à la solde de la république avoient aussi été appelés à la ville avec tous leurs soldats; et à côté de l'armée française, qui avoit pris ses logemens à Florence, une autre armée s'étoit formée en secret, et étoit prête à lui résister.

> Dès que le roi fut établi dans le palais des Médicis, qui lui avoit été assigné pour demeure, il commença à traiter avec les commissaires de

<sup>(1)</sup> Fr. Guiceiardini. Lib. I, p. 58. — Jocopo Nardi Stor. Lib. I, p. 23. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 36. — Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 204. — Istorie di Giov. Cambi. T. XXI, p. 80. — André de La Vigne, Journal de Charles VIII, dans Geoffroi, p. 118.

la seigneurie. Mais ses premières demandes cau- OHAP. XCIII. sèrent autant de surprise que d'effroi; il déclara que puisqu'il étoit entré dans la ville avec la lance sur la cuisse, Florence étoit sa conquête, qu'il s'en réservoit la souveraineté, et qu'il ne s'agissoit plus que de savoir s'il y rétabliroit les Médicis, pour exercer cette souveraineté en son nom, ou s'il consentiroit à déléguer son autorité à la seigneurie, sous l'inspection de conseillers de robe longue, qu'il entendoit lui adjoindre. Les Florentins répondirent, avec une respectueuse fermeté, qu'ils avoient reçu le roi comme leur hôte, qu'ils n'avoient point voulu lui prescrire un cérémonial sur l'appareil avec lequel il entroit chez eux, mais qu'ils lui avoient ouvert leurs portes par respect, et non par force, et qu'ils ne renonceroient jamais, ou pour lui, ou pour aucun autre, à la moindre prérogative de leur indépendance ou de leur liberté. (1)

Quelque éloigné qu'on fût de s'entendre, ni l'un ni l'autre parti ne desiroit en venir aux mains. Les Français, étonnés de la population inaccoutumée de Florence, de ces palais massifs qui sembloient autant de forteresses, et du courage que les citoyens avoient montré, en secouant le joug des Médicis, redoutoient d'engager dans les rues un combat où ils seroient

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Istor. Fior. Lib. I, p. 24.

CHAP. XCIII. accablés de pierres du haut des toits et des fe-1494. nêtres; les Florentins, contens de faire bonne contenance, ne desiroient que gagner du temps et attendre le moment où il conviendroit au roi de partir. Les conférences continuoient cependant, et le roi avoit réduit ses prétentions à une demande d'argent : mais elle étoit tellement exorbitante, qu'après que le secrétaire royal eut fait lecture de ce qu'il déclaroit être l'ultimatum de son maître, Pierre Capponi, le premier des secrétaires florentins, lui arracha son papier des mains, et le déchirant, il s'écria : « Eh bien! » s'il en est ainsi, vous somnerez vos trompettes, » et nous sonnerons nos cloches. » En même temps il sortit de la chambre. Cette impétuosité et ce courage intimidèrent la roi et sa cour : ils jugèrent que les Florentins avoient de grandes ressources, puisqu'ils osoient parler si haut; et ils rappelèrent Pierre Capponi. Ils présentèrent alors des propositions plus modérées, et elles furent bientôt acceptées. La principale étoit de fixer à cent vingt mille florins le subside par lequel les Florentins devoient concourir à l'entreprise du royaume de Naples. Cette somme étoit payable en trois termes, dont le plus éloigné devoit échoir au mois de juin suivant. D'autre part, le roi s'engageoit à restituer les forteresses qui lui avoient été consignées, soit lors-

qu'il se seroit rendu maître de la ville de Naples,

1494.

soit lorsqu'il auroit terminé cette guerre, par CHAP. XCIII. une paix ou une trève de deux ans, soit enfin lorsque, pour quelque raison que ce sût, il auroit quitté l'Italie. Charles VIII stipula en faveur des Pisans le pardon de leurs offenses, pourvu qu'ils rentrassent sous l'obéissance des Florentins; en faveur des Médicis, la levée du séquestre mis sur leurs biens, et l'abolition du décret qui mettoit leur tête à prix : enfin, en faveur du duc de Milan, qui réclamoit au nom des Génois la propriété de Sarzane et de Pietra Santa, il exigea que les droits respectifs sur ces villes fussent réglés par des arbitres. A ces conditions, il déclara qu'il rendroit aux Florentins et sa protection et tous les priviléges de commerce dont ils jouissoient autrefois en France (1). Ce traité fut publié dans la cathédrale de Florence, le 26 novembre, pendant la célébration de la messe : les parties s'engagèrent, par un serment solennel, à l'observer. Cependant d'Aubigny pressoit le roi de mettre à profit un temps précieux; et deux jours après la célébration de la paix, il partit avec toute son armée par la route de Poggibonzi et de Sienne, soulageant ainsi les Florentins de la plus mortelle

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. I, p. 25.—Bernardi Oricellarii Comment. p. 54.—Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 60. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib: II, p. 36. — Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 205.

- 170 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

  CHAP. XCIII. inquiétude qu'ils eussent éprouvée depuis long
  1494. temps. (1)
  - (1) Jacopo Nardi, Ist. Lib. I, p. 28.—Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 206.—Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 61.—Pauli Jovii. Lib. II, p. 59.—Philippe de Comines, Mémoires. L. VII, ch. XI, p. 197.

1494.

## CHAPITRE XCIV.

Terreur et irrésolution de Pape à l'approche de Charles VIII; ce monarque entre à Rome. Abdication et fuite d'Alfonse II; dispersion de l'armée de Ferdinand II. Le royaume de Naples se soumet à Charles VIII.

1494, 1495.

Le pape Alexandre VI avoit obtenu cette ré-chap. xciv. putation de prudence et d'habileté que le monde accorde souvent sans réflexion à ceux qui, s'élevant au-dessus de toute considération de morale et d'honneur, ne se proposent que leur seule utilité pour but de leur politique. Le vulgaire les voit marcher vers l'accomplissement de leurs desseins avec une hardiesse qui l'étonne; il demeure persuadé que ce n'est pas sans une mûre délibération qu'ils ont osé renverser ces barrières, que lui-même s'est accoutumé à respecter. Lorsqu'il voit révoquer en doute les principes auxquels la grande masse des hommes reste soumise, et peser dans une nouvelle balance les droits divins et humains, il s'abandonne à une admiration crédule pour celui dont la tête est si forte qu'elle s'élève audessus de tous les préjugés. Cependant ces prinCHAC. XCIV. cipes moraux que le vulgaire a adoptés comme 1494 préjugés, sont pour le philosophe l'essence la

préjugés, sont pour le philosophe l'essence la plus pure de la raison humaine, le fruit le plus parsait de ses méditations. De même que la vortu est pour chaque individu le seul moyen d'atteindre le but de son existence, d'arriver à cette paix de l'ame, fruit constant du développement de nos facultés et du perfectionnement de notre être; de même la morale est pour toute société politique, et pour tout gouvernement, la vraie, la seule voie vers la prospérité publique et la conservation de l'état. La complète coincidence de la morale avec l'intérêt bien entendu, a souvent été remarquée; cependant lorsqu'il s'agit des individus seulement, cet intérêt peut être modifié de tant de manières par les circonstances, les passions ou les chances contraires, qu'on ne peut point se sier à lui comme à un guide assuré: mais son application à la conduite des nations est tout autrement certaine, parce que plus le nombre des individus qui sont dirigés d'après les principes de morale est grand, plus le calcul d'après lequel ces principes ont été établis acquiert de force; les circonstances accidentelles se compensent, les passions se neutralisent, les chances contraires se détruisent l'une l'autre, et en résultat général il demeure toujours vrai que la politique la mieux entendue est la plus conforme à la probité

L'histoire est riche en applications de ce prin-cear xerve cipe; elle a rarement mis en évidence un de 1491 ces hommes célèbres par leur immoralité, sans montrer comment ses calculs personnels l'ont égaré, et comment ses crimes ont pesé sur sa tête. Ces politiques réputés si habiles, qui ont voulu mettre leurs propres intérêts à la place des grands principes de la société humaine, une fois aux prises avec le danger, perdent tout point d'appui, toute direction sûre, toute base pour leurs combinaisons. Le scandaleux Alexandre VI devient le plus lâche et le plus irrésolu des hommes; le cruel et perfide Alfonse II, effrayé par sa propre conscience, se laisse tomber du trône sans attendre une choc étranger.

Il paroît qu'Alexandre VI, dans la versatilité de sa politique, avoit eu quelque part aux négociations qui avoient appelé Charles VIII en Italie. Il vouloit alors obtenir de meilleures conditions de la maison d'Aragon, et intimider Virginio Orsini (1). Mais depuis, lorsqu'il eut assuré à ses bâtards le sort le plus brillant dans le royaume de Naples, il changea absolument de parti; il déclara que ses prédécesseurs ayant accordé trois investitures à la maison d'Aragon, il se croyoit obligé à ne point lui en refuser une quatrième : il protesta que le royaume de Na-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 63.

CHAP. XCIV. ples étant un fief de l'Église, Charles VIII ne pouvoit l'attaquer par les armes sans attaquer l'Église elle-même, et il entra avec ardeur dans la ligue destinée à le défendre. Dans ce temps, Alexandre étoit fort éloigné de croire aux rapides succès des Français; et il ne s'étoit si ouvertement compromis, que d'après la persuasion qu'il ne couroit aucun danger. Les négociations de Pierre de Médicis à Sarzane, et le bouleversement de la Toscane, portèrent une terreur subite dans son ame; cette terreur s'augmenta encore, lorsqu'ayant envoyé à Charles, qui étoit toujours à Florence, le cardinal François Piccolomini comme légat, Charles refusa de le recevoir, autant en haine de son oncle Pie II, qui avoit combattu avec acharnement la maison d'Anjou, que par aversion pour le pontife qui l'envoyoit. (1)

> Le pape avoit reçu le duc de Calabre avec son armée dans les terres de l'Église; il lui avoit envoyé tout ce qu'il avoit de soldats disponibles: il avoit levé en hâte parmi le peuple des compagnies de fantassins; et il avoit invité, par ses brefs, les Romains à prendre les armes pour défendre leur patrie. Cependant sa terreur croissant avec les succès des Français, il avoit bientôt témoigné le desir d'ouvrir de nouvelles

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 39,

1494,

conférences. Le cardinal Ascagne Sforza étoit CHAP. XCIV. alors le chef principal du parti français dans le sacré-collége. Alexandre l'invita à se rendre à Rome; mais comme Sforza pouvoit ne s'y pas croire en sûreté, il lui envoya pour otage son propre fils le cardinal de Valence, qui fut gardé à Marino, entre les mains des Colonne. Cette première conférence n'eut pas de résultat. Ascagne retourna au camp français, et le cardinal de Valence auprès de son père, sans qu'il y eût rien de conclu : mais les premières paroles ayant été portées; Alexandre envoya auprès de Charles, les égêques de Concordia et de Terni, et Maître Gratian, son confesseur, pour traiter en même temps en son nom et en celui du roi de Naples. Charles VIII, déterminé à ne rien entendre de la part d'Alfonse II, voulut bien cependant négocier avec le pape seul; l'excès de sa défiance s'étoit un peu calmé, et il envoya à Rome La Trémouille, le président de Gannay, le cardinal Ascagne, et Prosper Colonne, sans demander d'otages pour leur sûreté. Dans ce moment l'armée napolitaine, commandée par Ferdinand, rentra à Rome; et le pape, prenant confiance à la vue de tant de soldats, ne voulut pas perdre l'occasion de se saisir de ses ennemis. Le 9 décembre, il sit arrêter le cardinal Ascagne et Prosper Colonne; il les jeta dans les prisons du château Saint-Ange, et il leur dé176 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

снар. хсіv. clara qu'il ne les remettroit en liberté qu'autant qu'on lui livreroit Ostie. Les deux ambassadeurs français avoient aussi été arrêtés; mais le pape les fit aussitôt relâcher. (i)

Charles VIII avançoit toujours; entré à Sienne le 2 décembre, avec le même appareil militaire qu'il avoit auparavant déployé à Florence : il avoit fait sortir de la ville la garde de la seigneurie; il avoit demandé qu'on lui consignât quelques forteresses dans la Maremme siennoise; et lorsqu'il étoit reparti de cette ville le surlendemain, il y avoit laissé quelques troupes, pour maintenir dans l'obéissance une république dont il se défioit (2). Ferdinand, duc de Calabre, abandonné successivement par les soldats de la république florentine, par Annibal Bentivoglio avec sa troupe, par Jean Sforza, seigneur de Pesaro, et par Guido de Montefeltro, duc d'Urbin, qui tous se retiroient chez eux pour éviter de se compromettre avec les Français, avoit perdu aussi presque tous ses gens de pied, qui, frappés de terreur, désertoient en foule. Il avoit

<sup>(1)</sup> Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 62.—Pauli Jovii Hist. sui temporis. Lib. II, p. 40. — Mém. de Ph. de Comines. L. VII, ch. XII, p. 203. — Burchardi Diar. Apud Raynald. 1494, §. 23, p. 434. — Allegretto Allegretti Diari Sanesi. p. 836.

(2) Allegretto Allegretti Diari Sanesi. T. XXIII, p. 835. — Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 61. — Arnoldi Ferronii. Lib. I, p. 8.

pris par l'Ombrie le chemin de Rome (1). Son CHAP. XCIV. intention avoit été d'abord de faire tête à Viterbe, parce que cette ville se trouvoit au milieu des terres des Orsini, qu'il regardoit comme ses plus fidèles alliés, que Rome étoit derrière lui, et que sa retraite sur Naples étoit assurée, en cas de malheur (2): mais les négociations d'Alexandre VI, et ses continuelles irrésolutions, ne permirent à Ferdinand de prendre aucun parti vigoureux. Charles VIII entra dans Viterbe sans coup férir, tandis que Ferdinand se replioit sur Rome; et ce dernier s'occupoit à fermer les brèches des vieilles murailles de cette ville, et à les mettre en état de défense, àu moment où le pape faisoit arrêter le cardinal. Ascagne et Prosper Colonne. (3)

Cependant cette violation même du droit des gens n'avoit pas rompu toute négociation; le 19 décembre, le pape avoit retiré de prison le cardinal Frédéric de San-Séverino, arrêté en même temps qu'Ascagne, et l'avoit envoyé à Népi auprès de Charles VIII, en lui faisant dire qu'il étoit prêt à séparer ses intérêts de ceux du roi de Naples (4). Mais dans le tumulte de son ame il ne savoit se fixer à aucune réso-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 39.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. XI, p. 197.

<sup>(3)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 62.

<sup>(4)</sup> Raynaldi Annal. eccles. 1494. §. 26, T. XIX, p. 434. TOME XII.

il délibéroit avec Ferdinand sur les moyens d'en relever les fortifications; tantôt il s'effrayoit de la difficulté de se maintenir dans une si vaste et si foible enceinte, de celle de l'arrivage des vivres par mer, tandis qu'Ostie étoit aux mains des ennemis, du mécontentement sourd du peuple, et des factions diverses qui éclatoient dans Rome. Alors, déterminé à s'enfuir, il demandoit à chaque cardinal un engagement par écrit, de le suivre partout: puis, le courage lui manquant encore, il revenoit à des projets d'accommodement.

L'irrésolution du chef de l'état forçoit chacun de ses membres à chercher séparément les moyens de pourvoir à sa propre sûreté. Les Français avoient passé le Tibre : ils parcouroient en tous sens le patrimoine de saint Pierre et la campagne de Rome; et tous les feudataires de l'Église s'efforçoient de faire avec eux leur paix particulière. Virginio Orsini lui-même, qui par tant de liens devoit être attaché à la maison d'Aragon, qui étoit capitaine général de l'armée royale, et grand connétable du royaume, qui avoit fait épouser son fils à une sœur naturelle d'Alfonse II, et qui tenoit de lui les plus riches siefs dans le royaume de Naples, consentit, sans abandonner sa solde, à ce que ses fils traitassent avec le roi de France, lui accordassent un libre

passage, et des vivres dans toutes leurs terres, CHAP. XCIV. et lui donnassent quelques lieux-forts, en gage 1494. de leur fidélité. (1)

Le comte de Pitigliano, et les autres membres de la famille Orsini, firent aussi leur traité particulier : Ives d'Allégre, et Louis de Ligny, entrèrent à Ostie avec cinq cents lances et deux mille Suisses; Charles avoit été reçu à Bracciano, principale forteresse des Orsini; Civita-Vecchia et Corneto avoient ouvert leurs portes; les postes français communiquoient avec ceux des Colonna, qui de l'autre côté du Tibre, soulevoient toute la campagne de Rome; les prélats et la populace demandoient avec une égale ardeur une paix qui mît fin à leurs craintes. Cependant, plus le danger approchoit, plus Alexandre, tremblant pour lui-même, s'embarrassoit dans ses négociations. Il voyoit dans le camp ennemi le cardinal de saint Pierre ad vincula, Julien de La Rovère, son ennemi personnel; il connoissoit le crédit de ce prélat à la cour de France, son impétuosité, son penchant pour les mesures extrêmes, et son desir ardent de le précipiter luimême du trône pontifical : on savoit par quels moyens honteux il avoit obtenu la tiare, par quels vices scandaleux, par quel étalage de son

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 62. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 40. — Bernardi Oricellarii Comment. p. 61.

## 180 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCIV. immoralité il l'avoit souillée, et il craignoit 1494. par-dessus tout un concile et un jugement de l'Église. (1)

Mais Charles VIII, malgré les instances des cardinaux ennemis d'Alexandre, redoutoit de son côté de s'engager dans une lutte avec le pape. Il étoit impatient d'arriver à Naples; et toute diversion lui paroissoit dangereuse. D'ailleurs, au milieu même de ses succès, il avoit chaque jour à surmonter des dissicultés qui sembloient de nature à faire débander son armée. Comme il marchoit sans magasins, il avoit bientôt éprouvé, à son entrée dans l'état de Rome, les conséquences de l'extrême pauvreté du pays. Les paysans avoient été ruinés par les guerres continuelles entre les Colonne et les Orsini; les châteaux les plus foibles avoient été pillés ou volés; toutes les récoltes étoient enfermées dans les plus forts, et les soldats français ne trouvoient pas dans les champs une seule maison qu'ils pussent mettre à contribution. La place du Bracciona fournit en abondance des vivres à l'armée royale; mais celle-ci, dans les jours qui avoient précédé, avoit éprouvé d'extrêmes besoins (2). Vers le même temps, Perron de Baschi, maître d'hôtel

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 63. — Pauli Jovii Hist. şui temp. Lib. II, p. 40.

<sup>(2)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VII, chap. IX, p. 138.

1494.

du roi, étoit arrivé à Piombino avec vingt mille cuas. xciv. ducats que lui envoyoit le duc de Milan; puis la flotte qui l'avoit porté, et que commandoit le prince de Salerne, avoit été battue par les vents, poussée en Corse, et dispersée, en sorte qu'elle ne rendoit plus aucun service à l'armée, et n'assuroit plus ses convois (1). Enfin, Charles VIII étoit entouré de conseillers qui tous prétendoient obtenir de l'Église quelque dignité ou quelque bénéfice. Le surintendant des finances, Briconnet, déjà évêque de Saint-Malo, desiroit le chapeau de cardinal; et il sentoit qu'il lui seroit plus facile de l'obtenir d'un pape qui se croyoit sur le point d'être déposé, que d'une église réformée. Il engagea donc le roi à renouer les négociations.

D'après ces considérations, le maréchal de Giez, le sénéchal de Beaucaire, et Jean de Gannay, premier président du parlement de Paris, furent envoyés de nouveau au pontife. Ils demandèrent que le roi fût admis sans résistance dans Rome; ils promirent que Charles respecteroit l'autorité pontificale et les immunités de l'Église, et ils assurèrent que, dès sa première conférence avec le pape, toutes les dissicultés qui existoient encore entre eux seroient levées. Alexandre trouvoit bien dur de mettre

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 71. — Phil. de Comines, Mémoires. Lib. VII, chap. XII, p. 201.

CHAP. XCIV. sa capitale entre les mains de ses ennemis, et 1494. de renvoyer ses auxiliaires avant d'avoir arrêté aucune condition. Cependant l'armée de Charles avançoit toujours, jamais il ne séjournoit plus de deux jours dans une même ville; les Colonne avoient assemblé une armée à Genazzano; le cardinal de La Rovère en avoit une autre à Ostie : toute résistance paroissoit impossible, et Alexandre consentit enfin à faire retirer de Rome le duc de Calabre avec son armée (1). Il demanda pour lui un sauf-conduit, afin que le prince napolitain sortit de l'état ecclésiastique sans être molesté: mais Ferdinand ne voulut pas l'accepter. Seulement le cardinal Ascagne Sforza l'accompagna, pour contenir le peuple, jusqu'à la porte San-Sebastiano, par laquelle il sortit de Rome, tandis qu'à la même heure, le 31 décembre 1494, le roi de France y entroit à la tête de son armée, par la porte de Sainte-Marie du peuple. (2)

> L'apparition de cette armée, qui pour la première fois faisoit connoître aux Romains la force et la nouvelle organisation militaire des Ultramontains, leur inspira un étonnement

<sup>(1)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. XII, p. 202.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 63. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 40. — Fr. Belcarii Comment. Rer. Gallic. Lib. V, p. 143. — Raynaldi Annal. 1494, §. 30, p. 435. — Arnoldi Ferronii. Lib. I, p. 9.

mêlé de terreur. L'avant-garde étoit composée GHAP. XCIV. des Suisses et des Allemands, qui marchoient au son des tambours, par bataillons et sous leurs drapeaux. Leurs habits étoient courts, et de couleurs variées, et ils étoient coupés selon la forme même du corps. Leurs chefs portoient, pour se distinguer, de hauts plumets sur leurs casques. Les soldats étoient armés de courtes épées, et de lances de bois de frène, de dix pieds de long, dont le fer étoit étroit et acéré. Un quart d'entre eux portoit des hallebardes au lieu de lances : le fer de celles-ci ressembloit à une hache tranchante surmontée d'une pointe à quatre angles; ils les manioient à deux mains, et frappoient également du tranchant et de la pointe. A chaque millier de soldats étoit attachée une compagnie de cent fusiliers. Le premier rang de chaque bataillon étoit armé de casques et de cuirasses qui couvroient la poitrine : c'étoit aussi l'armure des capitaines; les autres n'avoient point d'armes défensives.

Après les Suisses marchoient cinq mille Gascons, presque tous arbalétriers; la promptitude avec laquelle ils tendoient et tiroient leurs arbalètes de fer, étoit remarquable : du reste, la petitesse de leur taille, et l'absence de tout ornement dans leur costume, les faisoit contraster désavantageusement avec les Suisses. La cavalerie venoit ensuite; elle étoit composée de

CHAP. XCIV. la fleur de la noblesse française, et elle brilloit par ses manteaux de soie, ses casques et ses 1494. colliers dorés. On y comptoit deux mille cinq cents cuirassiers, et deux fois autant de cavalerie légère. Les premiers portoient, comme les gendarmes italiens, une lance forte, striée, ornée d'une pointe solide, et une masse d'armes de fer. Leurs chevaux étoient grands et forts; mais selon l'usage français, on leur avoit coupé la queue et les oreilles. La plupart n'étoient point couverts, comme ceux des gendarmes italiens, de caparaçons de cuirs bouillis, qui les missent à l'abri des coups. Chaque cuirassier étoit suivi par trois chevaux; le premier monté par un page armé comme lui, les deux autres par des écuyers qu'on nommoit les auxiliaires latéraux.

Les chevau-légers portoient de grands arcs de bois, à l'usage d'Angleterre, propres à lancer de longues flèches; ils n'avoient pour armes défensives que le casque et la cuirasse; quelques-uns portoient une demi-pique, pour transpercer par terre ceux que la cavalerie pesante avoit renversés. Leurs manteaux étoient ornés d'aiguillettes et de plaques d'argent, qui dessinoient les armoiries de chacun de leurs chefs. Quatre cents archers, parmi lesquels cent Écossais, marchoient aux côtés du roi; deux cents chevaliers français, choisis sur toute

la fleur de la noblesse, l'entouroient à pied. Ils chap. xciv. portoient sur leurs épaules des masses d'armes 1494-de fer, semblables à de pesantes haches. Les mêmes, lorsqu'ils montoient à cheval, prenoient tout l'accoutrement des gendarmes; seulement ils étoient distingués par la beauté de leurs chevaux, l'or et la pourpre qui les couvroient. Les cardinaux Ascagne Sforza, et Julien de La Rovère, marchoient à côté du roi; les cardinaux Colonne et Savelli le suivoient immédiatement. Prosper et Fabrice Colonne, et tous les généraux italiens, marchoient entremêlés avec les grands seigneurs de France.

Trente-six canons de bronze, attelés, étoient traînés à la suite de l'armée. Leur longueur étoit d'environ huit pieds, leur poids de six milliers, et leur calibre à peu près comme la tête d'un homme; les coulevrines, de moitié plus longues, marchoient ensuite; puis les fauconnaux, dont les plus petits lançoient des boulets de la grosseur d'une grenade. Les affûts étoient fermés, comme aujourd'hui, de deux pesantes pièces de bois, unies par des traverses; ils n'étoient soutenus que par deux roues : mais pour marcher on en joignoit deux autres avec un avant-train qui se séparoit de la pièce en la mettant en batterie. L'avant-garde avoit commencé à passer la porte du Peuple à trois heures après midi; mais la marche dura jusqu'à neuf

## 186 · HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

1494. flambeaux, qui, en éclairant l'armée, lui donnoient quelque chose de plus lugubre et de plus imposant. (1)

Cependant le pape s'étoit retiré dans le châ-1495. teau Saint-Ange, avec six cardinaux seulement: presque tous les autres secondoient les instances de Julien de La Rovère et d'Ascagne Sforza, qui sollicitoient le roi de délivrer l'Église d'un pape qui la couvroit de honte, et dont la conduite étoit aussi scandaleuse que son élection avoit été simoniaque. Le nom de concile, répété par tout le parti qui reconnoissoit Ascagne pour son chef, remplissoit de terreur l'ame du pape (2). Aussi, plus il trembloit pour sa propre sûreté, plus il s'obstinoit à refuser de remettre au roi le château Saint-Ange, que celui-ci demandoit comme un gage de la bonne-foi d'Alexandre, et que le dernier regardoit, au contraire, comme son plus sûr asile. Deux fois l'artillerie française, qui étoit au palais de Saint-Marc où logeoit le roi, en fut tirée et braquée contre le château Saint-Ange; mais deux fois les courtisans français, qui convoitoient les di-

<sup>(1)</sup> Toute cette description est prise de Paul Jove, qui sans doute étoit présent. Lib. II, p. 41. — Voyez aussi Mémoires de Louis de la Trémouille. Vol. XIV, p. 148. — André de La Vigne. Apud Godefroi. p. 122.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 40.

gnités de l'Église, réussirent à empêcher les pre-char. cxiv. mières hostilités. (1)

Enfin les conditions de la paix furent arrêtées le 11 janvier. Le roi promit de regarder le pape comme ami et comme allié dans la paix et dans la guerre, et de respecter en tout point son autorité pontificale; mais en même temps il demanda que les citadelles de Civita-Vecchia, de Terracine et de Spolète, lui sussent livrées, pour les tenir jusqu'à la fin de la guerre; que César Borgia, fils d'Alexandre, suivit pendant quatre mois l'armée française comme otage, encore que, par égard pour les apparences, il dût y prendre le titre de cardinal-légat; que Gem, frère de Bajazeth, fût remis aux Français, pour les seconder dans leur attaque contre la Turquie; ensin, que Briconnet, évêque de Saint-Malo, fût admis dans le collége des cardinaux. Le pape, déterminé à n'observer d'autres traités que ceux qui lui seroient avantageux, et se regardant déjà comme délié de ses sermens par la violence qu'il éprouvoit, ne disputa sur aucune des conditions. Il se rendit au palais du Vatican; il admit au baisement des pieds le roi et toute sa cour, il donna de sa main le chapeau de cardinal à Briconnet, aussi-bien qu'à Philippe, évêque du Mans, de la maison de Luxembourg,

<sup>(1)</sup> Franc. Guicciardini. Lib. I, p. 64.—Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, ch. XV, p. 219.

CHAP. XCIV. et il remit entre les mains du roi le sultan Gem, 1495. après avoir fait dresser par un notàire un acte authentique de cette consignation. (1)

Le malheureux fils de Mahomet II, s'approchant de Charles VIII, baisa sa main, puis son épaule; ensuite il se retourna vers le pape et il le pria avec noblesse et modestie, en même temps, de le recommander à la protection du grand roi auquel il le confioit, et qui se préparoit à la conquête de l'Orient. Il se flattoit, ajouta-t-il, que le pontise n'auroit point à se repentir de lui avoir rendu la liberté, ni Charles, s'il suivoit ses conseils après avoir passé en Grèce, de l'avoir pris pour compagnon de voyage. Gem avoit quelque chose de noble et de royal dans son aspect; son esprit étoit cultivé par l'étude de la littérature arabe : il montroit dans ses discours une politesse flatteuse, et quelque chose de piquant dans son expression. La grandeur de son ame et la noblesse de sa figure répondoient à l'impression que faisoit d'avance son malheur. (2)

Mais tandis que Gem se livroit à l'espoir de sortir bientôt de sa captivité, et de rentrer dans sa patrie, le terme de sa vie étoit déjà fixé par celui qui le livroit ainsi à un nouveau gar-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 43.—Philippe de Comines. Lib. VII, chap. XV, p. 221.—Raynaldus ex Burchardi Diaro. 1495, §. 2, p. 438.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 43.

dien. Cette captivité avoit valu au pape un re- CHAP. XCIV. venu considérable; Bajazeth lui payoit quarante mille ducats sous le titre de pension de son frère, mais plutôt comme récompense de ce qu'on le retenoit éloigné de ses états. Lorsque le Génois George Bucciardi fut envoyé par le pape au sultan, pour engager celui-ci à concourir à la défense du royaume de Naples, Bajazeth, toujours inquiet de l'existence de son frère, voulut profiter de cette négociation pour se défaire de lui. Il renvoya Bucciardi au pape, et le fit accompagner par Dauth, son 'propre ambassadeur. Celui-ci portoit une lettre du sultan, adressée en grec à Alexandre VI. Des ménagemens hypocrites pour le caractère de celui qui écrivoit la lettre, et de celui à qui il l'adressoit, y étoient observés. Bajazeth, disoit-il, sentoit une profonde commisération pour le sort de son frère; il étoit temps de mettre un terme à sa captivité chez lès étrangers et à sa dépendance; la mort pour un sultan ottoman étoit mille fois préférable à cet état d'anxiété, et puisque ce n'étoit point un crime aux yeux d'un chrétien de donner la mort à un musulman, il invitoit Alexandre à le défaire par le poison de cet ennemi domestique, lui promettant en récompense une somme de deux cent mille ducats (1),

<sup>(1)</sup> Lettere de' Principi. T. I, f. 4. Dans la lettre rapportée par Burchard., on lit 300,000.

Les deux ambassadeurs, en débarquant sur le rivage près d'Ancône, furent arrêtés par Jean de La Rovère, préfet de Sinigallia, qui avoit embrassé le parti de son frère le cardinal de Saint-Pierre ad vincula, et qui avoit commencé des hostilités contre le pape; il leur enleva l'argent qu'ils portoient pour payer pendant deux années la pension de Gem. Dauth réussit cependant à s'échapper; il se réfugia auprès de François de Gonzague, marquis de Mantoue, qui avoit contracté une alliance avec le grand-seigneur, et qui le renvoya à Constantinople. (2)

On ignore si Alexandre avoit accepté les conditions que le sultan lui offroit, ou s'il n'eut d'autre motif pour agir que la jalousie qu'il avoit conçue contre Charles VIII: mais on assure qu'avant de livrer Gem à celui-ci, il avoit fait mêler au sucre dont ce prince faisoit un grand usage, une poudre blanche d'un goût agréable, et dont l'effet n'étoit point subit, mais qui opprimoit lentement les esprits vitaux, et causoit sans convulsion une mort certaine.

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 44. — Burchardus in Diario. Lib. II, apud Raynald. 1494. §. 28, p. 435.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 44. — Fr. Guic-ciardini. Lib. I, p. 65.

Ce fut le même poison qu'Alexandre VI employa chap. xciv. ensuite pour se défaire de plusieurs cardinaux, 1495. et dont il fut enfin lui-même victime. Gem, arrivé à Capoue à la suite de l'armée française, y tomba dangereusement malade; il mourut, ou dans cette ville, ou à Naples, le 26 février. Charles VIII le fit ensevelir à Gaëte. Mais, en 1497, le roi don Frédéric rendit son corps à Bajazeth II. (1)

Charles demeura près d'un mois à Rome; mais, pendant ce temps même, il continuoit à faire avancer ses troupes vers les frontières du royaume de Naples. Il en avoit fait deux corps d'armée, dont l'un devoit entrer dans le pays ennemi par les Abruzzes, l'autre par la terre de Labour. Il donna le commandement du premier à Fabrice Colonna, à Antonello Savelli, et à Robert de Lenoncourt, bailli de Vitri. Il joignit aux compagnies des deux premiers quelques brigades de gendarmerie française, et quelques bataillons d'infanterie suisse et gasconne. Cette division s'avança par le comté de Tagliacozzo dans les Abruzzes. Ces provinces, et surtout l'Aquila leur capitale, étoient toutes pleines du

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 47. — Bernardi Oricellarii Comment. p. 64. — Petri Bembi Hist. Ven. L. II, p. 30.—Cronica di Venezia anon. T. XXIV. Rer. Ital. p. 16. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 85. — Summonte, Istorie di Napoli. Lib. VI, c. II, p. 511.

révolte; en sorte qu'en peu de temps elles arborèrent partout les étendards de France. Barthélemi d'Alviano avoit été envoyé par Ferdinand sur les bords du lac de Celano, pour défendre les passages des montagnes et l'entrée de l'Abruzze: mais il s'étoit trouvé trop inférieur en forces, et il avoit été obligé d'évacuer toute

cette province sans livrer de combat. (1)

D'autre part, Charles VII, à la tête de la plus grande partie de son armée, se mit en route le 23 janvier (2), traversant le Latium, et s'avançant vers Naples par la route de Ceperano, Aquino, et San-Germano, qui est un peu plus éloignée de la mer que celle qu'on suit aujourd'hui pour aller de Rome à Naples. A peine étoit-il sorti de la première de ces deux villes, que le pontife romain, humilié de la paix qu'il venoit de signer, prit ses mesures pour en rejeter le joug. Don Antonio de Fonseca, ambassadeur des rois d'Espagne, accompagnoit Charles dans cette expédition : il ne pouvoit voir sans douleur dépouiller la branche bâtarde d'Aragon, d'un royaume conquis originairement avec les armes de l'Espagne. Il connoissoit

l'inquiétude du pape et la fermentation de tous

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 45. — Phil. de Comines, Mém. Lib. VII, ch. XVI, p. 226.

<sup>(2)</sup> Allegretto Allegretti, Diari Sanesi. p. 838.

les états d'Italie, alarmés par les succès rapides CHAP. XCIV. des Français, et il convint avec Alexandre VI de tenter quel seroit l'effet d'une protestation éclatante; se flattant que si elle n'arrêtoit pas Charles VIII, du moins elle ranimeroit le courage des princes de Naples. A l'arrivée du roi à Velletri, il lui demanda une audience : alors il lui représenta que lorsque Ferdinand et Isabelle s'étoient engagés, moyennant la restitution de Perpignan, à ne point passer les Pyrénées, et à ne point attaquer la France, ils avoient cru, sur la parole du roi, que celui-ci avoit surtout en vue de porter la guerre contre les Turcs; qu'avant d'attaquer le royaume de Naples par les armes, il consentiroit à soumettre sa cause à un juste arbitrage; qu'il respecteroit la liberté de tout le reste de l'Italie, et surtout celle de l'Église. Mais Fonseca n'avoit pu voir sans étonnement, et ses maîtres n'apprendroient pas sans douleur que Charles VIII avoit décliné la juridiction du pape à laquelle Alfonse II étoit disposé à se soumettre, tandis que le royaume de Naples, qui étoit en litige entre eux, étant un sief de l'Église, ne pouvoit être possédé ligitimement par l'un ou par l'autre prétendant, sans une décision de la cour de Rome; que Charles VIII, loin de respecter l'indépendance des autres états d'Italie, les avoit tous forcés à lui fournir des subsides prodigieux, qu'il avoit

194 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCIV. bouleyersé leurs constitutions et mis en garnison dans leurs forteresses. Lucques avoit du se racheter à prix d'argent; les Médicis avoient été chassés de Florence; Pise avoit été encouragée à la révolte, Sienne obligée de recevoir garnison, et tous les lieux forts de ces divers états étoient entre les mains des Français. Enfin le pape, objet de la vénération de tous les princes chrétiens, avoit été forcé par la terreur à signer une paix humiliante; il avoit reçu des garnisons françaises dans ses forteresses, livré en otage le cardinal de Valence, ahandonné le sultan Gem à Charles VIII; et, par toutes ces concessions, il n'avoit qu'avec peine sauvé Rome de l'incendie et du pillage. Puisque le roi de France ne se croyoit obligé à respecter aucun traité, ni aucune des garanties du droit des gens, l'ambassadeur de Ferdinand et d'Isabelle étoit appelé à lui déclarer que ses maîtres ne souffriroient point qu'il enlevât à des princes aragonais un royaume, qu'une possession de soixante ans, et les décisions de plusieurs papes, avoient rendu héréditaire dans leur famille. (1)

> A peine les gentilshommes français qui entouroient le roi permirent ils à Fonseca d'achever

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. II, p. 46.—Fr. Guicciardini Ist. Lib. II, p. 87.—Barthol, Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, Rer. Ital. p. 545.—Fr. Belcarii Comm. Rer. Gall. Lib. VI, p. 149.

1495.

son discours; ils répondirent, avec cette impétuosité et cet orgueil qu'avoient nourris des succès inespérés : que les armes ne leur avoient jamais manqué pour soutenir leurs droits; que si Ferdinand oublioit ses traités et des engagemens dont la restitution de Perpignan avoit été le prix, les chevaliers français étoient bons pour l'en faire ressouvenir, et qu'ils lui feroient connoître bientôt la différence qui existoit entre eux et les archers maures, qu'il étoit si sier d'avoir vaincus en Andalousie. Des paroles toujours plus piquantes furent alors échangées des deux côtés; et Fonseca, qui cependant étoit un homme grave et modéré, se laissa tellement transporter par la colère, qu'il déchira sous les yeux du roi le traité signé entre la France et l'Espagne, et qu'il signifia à deux Espagnols qui servoient dans l'armée française l'ordre d'en sortir sous trois jours, s'ils ne vouloient tomber dans le crime de haute trahison. (1)

Le roi de France avoit à peine reçu cette dénonciation d'une guerre imminente, lorsqu'il apprit que le cardinal de Valence s'étoit enfui de Velletri sous un déguisement, et qu'il étoit retourné à Rome; que le pape refusoit de remettre Spolète à ses lieutenans, comme il s'y étoit engage, et qu'ensin le malheureux Gem

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii. Lih. II, p. 46.

CHAP. XCIV. paroissoit atteint par un poison qu'il portoit dans ses entrailles. Mais Charles ne se laissa 1495. point arrêter par ces preuves de la mauvaise foi d'Alexandre VI. La flotte qu'Alfonse avoit chargée de défendre les côtes de la Campanie et de s'emparer de Nettuno, avoit été battue par la tempête et forcée de rentrer dans le port de Naples. La flotte française n'avoit pas été plus heureuse, et après avoir été jeté en Corse par le même coup de vent, elle étoit revenue à Porto-Ercole, où presque tout ses soldats l'avoient quittée (1). Après les avoir réunis à son armée, Charles attaqua Monte-Fortino, château de la campagne de Rome, qui appartenoit à Jacob des Conti, baron romain. Celui-ci, après avoir été quelque temps au service de Charles, avoit passé dans le camp des Aragonais, pour ne pas servir sous les mêmes drapeaux que les Colonna. L'artillerie française ouvrit en peu d'heures une brèche dans les murs de ce château, qu'on regardoit comme très-fort. Il fut pris, et tous ses habitans furent massacrés. Les Français attaquèrent ensuite, sur la frontière même du royaume, le mont Saint-Jean, qui appartenoit au marquis de Pescaire, Alfonse d'Avalos. : Ce chateau-fort contenoit une garnison de trois cents hommes, et cinq cents

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 47.

1495.

paysans bien armés; il fut cependant pris en CHAP. CXIV. peu d'heures, sous les yeux mêmes du roi: celui-ci ordonna également qu'on en massacrât tous les habitans, et ne se laissa point fléchir pendant les huit heures que dura cette boucherie. Le mont Saint-Jean fut ensuite brûlé. Cette férocité, dont l'Italie n'avoit point encore vu d'exemple, répandit au loin la terreur du nom français : les soldats déjà découragés, et les habitans qui n'avoient point d'affection pour leurs princes, perdirent dès-lors toute envie de se défendre. (1)

Mais la terreur du roi de Naples passoit encore celle que ressentoient ses soldats ou ses sujets. Cet Alfonse II qui, dans les guerres d'Italie et dans celle des Turcs, s'étoit acquis une grande réputation de bravoure; que l'on croyoit non moins sage que courageux, non moins ferme que prudent, ne trouva plus de force en lui-même lorsqu'il eut besoin de résister aux clameurs publiques : pendant sa toute-puissance elles avoient été supprimées; mais lorsqu'elles assaillirent pour la première fois ses oreilles, elles réveillèrent aussi les remords de sa conscience.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 66.—Pauli Jovii Hist. L. II, p. 50. — Diario Ferrarese, p. 293. — André de La Vigne, Journal dans Godesroy. p. 129.—Phil. de Comines, Mémoires. L. VII, ch. XVI, p. 223.

parts on invoquoit dans le royaume de Naples les Français comme des libérateurs : on détestoit la cruauté et l'avarice d'Alfonse et de son père, on maudissoit le joug des Aragonois; et les cris de la populace enhardie retentissoient jusque sous les fenêtres du palais, où Alfonse craignoit à toute heure de demeurer victime d'un peuple furieux. (1)

On assure qu'à ces dangers extérieurs, la conscience troublée d'Alfonse joignit bientôt des craintes superstitieuses. Il passoit pour n'avoir point de croyance religieuse, et pour n'observer point les pratiques de l'Église (2). Mais l'ame d'un tyran est toujours accessible à la superstition, parce que la fatalité lui paroît avoir une grande part à sa destinée; et l'autorité supérieure qu'il n'a point trouvée sur la terre, il la cherche avec inquiétude dans des êtres surhumains. On répandit le bruit que Jacques, premier chirurgien de la cour, étoit venu déclarer à Alfonse, que l'ombre de Ferdinand lui avoit apparu par trois fois, en trois différentes nuits; qu'elle lui avoit ordonné, la première fois avec douceur, la seconde et la troisième fois avec menaces, d'aller dire à Alfonse en son nom, qu'il n'espérât point de

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 48.

<sup>(2)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VII, ch. XIII, p. 20.

résister au roi de France, parce qu'il étoit arrêté care. xoive dans sa destinée, que sa race, tourmentée par 1495. des maux infinis, seroit privée de ce beau royaume, et bientôt après éteinte; que les cruautés dont ils s'étoient rendus coupables, en étoient la cause, mais plus que toutes, celles que lui Ferdinand avoit commises à la persuasion d'Alfonse, à son retour de Pozzuolo, dans l'église de Saint-Léonard à Chiaia, près de Naples. On disoit que l'ombre, ou le chirurgien qui la faisoit parler, ne s'étoit pas expliqué davantage; mais on supposoit que c'étoit dans ce lieu qu'Alfonse avoit persuadé à son père de faire mourir les barons qu'il tenoit depuis si long-temps prisonniers. (1)

Cette dénonciation qui peut-être étoit ellemême l'effet de la haine universelle du peuple, ajouta encore aux terreurs qui troubloient Alfonse, et aux remords de sa conscience. Dans ses songes, tantôt il croyoit voir les ombres de tant de seigneurs qu'il avoit fait inhumainement massacrer, tantôt il se figuroit être luimême entre les mains du peuple qui le livroit à d'affreux supplices. Il ne pouvoit trouver un instant de repos, ni pendant les jours ni pendant les nuits. Le 25 janvier il se retira au château de l'OEuf avec un petit nombre de ses fa-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 66.—Summonte Historia di Napoli. Lib. VI, p. 502.

1495.

CHAP. XCIV. miliers. Cette fuite causa dans la ville un deuil et un effroi extrêmes : le lendemain, le peuple se rassembla de toutes parts en armes, mais plutôt par une inquiétude vague, qu'avec un dessein déterminé; aussi Ferdinand, duc de Calabre, qui après avoir ramené son armée sur les frontières, étoit revenu à Naples, réussit-il à apaiser le tumulte en parcourant la ville à cheval, et invoquant l'aide des corporations de la noblesse, qui, au nombre de six, sous le nom de Seggi ou Sedili, exerçoient l'autorité municipale. (1)

> On assure que le cardinal Ascagne Sforza avoit fait donner à Alfonse le conseil d'abdiquer en faveur de son fils, lui représentant que ce dernier étoit fils d'une sœur du duc de Milan; et que les frères Sforza, qui haïssoient leur beau-frère, étoient prêts cependant à protéger leur neveu (2). La terreur d'Alfonse lui sit adopter ce conseil; il signa, le 23 janvier, l'acte d'abdication, tel qu'il fut dressé par Jovianus Pontanus (3); il refusa à la reine, sa belle-mère, de différer au moins de deux jours cet acte de foiblesse, pour accomplir l'année de son règne. Il fit charger précipitamment tous ses effets les

<sup>(1)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 546.

<sup>(2)</sup> Summonte Hist. di Napoli. L. VI, c. I, p. 500. — Bernardi Oricellarii Comm. p. 60.

<sup>(3)</sup> Pauli Jovii. Lib. II, p. 49.

plus précieux sur quatre galères; son trésor, ou excev. partie en argent monnoyé, partie en pierreries, montoit alors à la somme de 300,000 ducats, avec laquelle il auroit pu solder un corps de troupes bien suffisant pour se défendre. Mais il ne voulut point le laisser à son fils; et tandis qu'il le faisoit emballer, il montroit une si grande terreur, qu'on auroit dit qu'il étoit déjà entouré de Français. Au moindre bruit qu'il entendoit, il se retournoit avec effroi, comme si le ciel et les hommes étoient également conjurés contre lui. Cependant le vent du midi retenoit sa flotte dans le port; ce ne fut que le 3 février qu'il put la faire cingler vers Mazari, petite ville de Sicile, dont Ferdinand d'Espagne lui avoit donné la seigneurie (1); et là, ne s'entourant plus que de religieux olivetans, il passa le reste de ses jours uniquement occupé d'œuvres de pénitence, de jeûnes, d'abstinences et d'aumônes. Une maladie douloureuse ajouta encore à ses peines : elle l'enleva de ce monde le 19 novembre de la même amée, avant qu'il eût pu accomplir le projet qu'il avoit formé de revêtir l'habit religieux, et d'entrer dans un couvent à Valence en Espagne. (a)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 66.—Pauli Jovii. Lib. II, p. 49.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. XIV, p. 215.

- Petri. Bembi Hist. Ven. L. II, p. 29. - Fr. Belcarii Comm.

lui-même.

Ferdinand, précédé par l'étendard royal, 1495. entouré de toute sa noblesse et suivi par le peuple, fit le tour de la ville de Naples le 24 janvier, pour prendre possession du royaume : il se rendit ainsi à la cathédrale, où il fit sa prière à haute voix, à genoux et la tête nue, après quoi il repartit pour l'armée (1). Ce jeune prince n'avoit point hérité de la haine qu'on portoit à son père et à son aïeul. On n'avoit remarqué en lui que des qualités aimables, de l'humanité, de la loyauté et du courage. Peut-être s'il étoit monté plus tôt sur le trône, auroit-il été défendu avec enthousiasme par tout le peuple: mais il étoit déjà trop tard. Dans chaque province les gentilshommes ou les citoyens plus considérés s'étoient déjà compromis aux yeux de la maison d'Aragon, en arborant l'étendard de France; et Alfonse, en emportant son trésor avec lui, n'avoit pas même laissé à son fils les moyens de défense dont il auroit pu disposer

Cependant Ferdinand étoit venu se placer à

Lib. VI, p. 45.—Summonte Hist. di Napoli. Lib. VI, cap. I, p. 500.—Arnold. Ferronii. Lib. I, p. 9.

(1) Barth. Senaregæ de rebus Genuens. p. 546.—Allegretto Allegretti Diari Sanesi. p. 839.—Diario Ferrarese. T. XXIV, p. 291.—Guicciardini diffère d'avec les autres dans son récit; il prétend que Ferdinand n'étoit point à Naples, et ne fut pas même consulté au moment de l'abdication de son père.

San-Germano, à quinze milles en arrière des chap. xciv. frontières du royaume, dans un défilé resserré entre des montagnes âpres et impraticables, et des marais qui s'étendent jusqu'au Garigliano. Ce passage, facile à défendre, étoit considéré comme une des cless du royaume de Naples. Ferdinand avoit eu le temps de le fortisier avec soin, d'élever des bastions à l'entrée de la route, et de-fermer tous les défilés des montagnes par des abatis d'arbres. Il avoit sous ses ordres deux mille six cents gendarmes et cinq cents chevau-légers, qui ne sembloient nullement inférieurs à la cavalerie française : mais son infanterie, levée tout récemment dans le royaume, n'étoit point accoutumée aux armes, et ne pouvoit tenir en rase campagne contre les Suisses ou les Gascons. Les Français, qui avoient appris l'abdication d'Alfonse le jour même où Charles VIII sortit de Rome (1), s'attendoient à éprouver à San-Germano une longue résistance. La saison, qui jusqu'alors leur avoit été favorable d'une manière qui tenoit du prodige, pouvoit changer d'un moment à l'autre, et s'ils avoient été assaillis par les pluies ou les neiges de l'hiver, il leur seroit devenu fort difficile de faire venir de loin des vivres et des fourrages : car Ferdinand avoit détruit

<sup>(1)</sup> Burchardi Diar. ap. Raynald. Annal. 1495, §. 5 et 6, p. 440.

chap. Eciv. par avance tout ce qui se trouvoit sur leur 1495. route. (1)

Mais tous les calculs militaires deviennent vains, lorsque les troupes ont perdu la consiance et le courage. Les massacres de Monte-Fortino et de Mont-Saint-Jean avoient répandu une indicible terreur chez les soldats et les paysans; aucune troupe n'étoit préparée à soutenir une guerre où elle n'attendoit point de quartier. Les séditions dans les provinces, dont on recevoit à chaque heure les nouvelles, faisoient craindre aux soldats de se trouver coupés par un soulèvement; les progrès de Fabrice Colonne, dans les Abruzzes, pouvoient lui donner les moyens de tourner l'armée, et de descendre sur ses derrières dans la Campanie (2). Enfin les capitaines au service de Ferdinand, regardant la lutte comme trop inégale, songeoient déjà à faire leur paix particulière; et ils évitoient tout combat, de peur d'exciter le ressentiment de Charles, ou de perdre de leur importance à ses yeux, si leur compagnie étoit diminuée par les suites d'une action. Aussi, quelque effort que Ferdinand eût fait pour rendre

<sup>(1)</sup> Pauli Jovis Hist. sui temp. Lib. II, p. 47.—Guicciardini Histor. Lib. I, p. 67.—Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VI, ch. XV, p. 218. André de La Vigne, Journal de Charles VIII, in Godefroy. p. 136.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 50.

du courage à ses soldats, avec quelque soin qu'il caux active eût fortissé San-Germano et le Pas de Can-1495. cello, à six milles de distance; dès que les Napolitains virent paroître l'avant-garde française, conduite ce jour-là par le duc de Guise, et par Jean, sire de Rieux, maréchal de Bretagne, ils se retirèrent en désordre, et ne s'arrêtèrent point jusqu'à Capoue. (1)

Cependant il y avoit, de nouveau, moyen de tenir à Capoue, et d'y arrêter l'ennemi, qui marchoit sur Naples. Les diverses routes qui entrent dans le royaume, se réunissent dévant cette ville; elle est couverte par le Vulturne, rivière trop profonde, et trop bien encaissée pour que l'armée pût la passer à gué : les Napolitains avoient retiré tous les bateaux sur la gauche du fleuve; et le seul pont de pierre qui communiquoit de Capoue au faubourg, étoit facile à défendre. Mais pendant que Ferdinand songeoit à s'y sfortifier, il reçut de Naples un messager de son oncle Frédéric, qui lui annonçoit un soulèvement de la populace. Déjà toutes les banques des Juiss avoient été pillées par ceux qui les accusoient d'usure; les édits des magistrats étoient méprisés, l'autorité royale mécon-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 67. — Pauli Jovii. Hist. L. II, p. 50.—Phil. de Comines, Mémoires. L. VII, ch. XVI, p. 224. — Le roi coucha à Saint-Germain le 13 février: André de La Vigne, Journal, p. 130.

CHAP. XCIV. nue; la garde urbaine se cachoit, et la dernière classe du peuple dominoit seule dans la ville (1). Quoique Ferdinand sentit combien il étoit dangereux pour lui d'abandonner son armée, il jugea plus dangereux encore de laisser s'étendre l'insurrection de la capitale. Il supplia les capitaines, auxquels il confia le commandement de ses troupes, de poursuivre les préparatifs de défense qu'il avoit commencés, mais d'éviter tout combat jusqu'à son retour. Il promit de revenir dès le lendemain, après avoir apaisé le tumulte de Naples; et il courut vers sa capitale avec une escorte peu nombreuse. La présence de ce jeune roi si loyal, si franc, si connu pour sa bonté, de ce roi qui avoit commencé son administration par remettre en liberté tous les prisonniers d'état retenus par son père (2), eut sur les séditieux un effet magique. Le peuple assemblé écouta ses discours en silence; Ferdinand promit de se dévouer à Capoue, pour la désense de ses sujets : mais il annonça aussi que s'il ne réussissoit pas à arrêter au-delà du Vulturne l'ennemi barbare qui les menaçoit, il n'exposeroit point sa capitale au danger d'être prise d'assaut et pillée. On répondit à Ferdinand par des protestations de dévouement et d'obéissance : tout parut rentrer dans l'ordre;

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii. Lib. II, p. 51.

<sup>(2)</sup> Petri Bembi Hist. Veneta. Lib. H. p. 29.

et le jeune prince se hâta de repartir pour son char. xciv. camp. (1)

Mais pendant sa courte absence, les Condottieri, qu'il avoit livrés à eux-mêmes, avoient déjà commencé à traiter avec l'ennemi. Jean-Jacques Trivulzio, qui jusqu'à cette époque ne s'étoit point écarté des lois de l'honneur, qui depuis y demeura fidèle dans le reste de sa carrière militaire, ayant eu de Ferdinand la commission d'entamer quelques négociations avec les Français, se rendit à Calvi, où Charles VIII étoit déjà; et comme il ne trouva aucune ouverture pour négocier au nom de son maître, il n'hésita pas à signer pour lui-même son traité particulier. Il s'engagea au service du roi de France, avec la même compagnie de cavalerie qu'il avoit jusqu'alors tenue au service des rois aragonois, et pour la même solde. (2)

Aussitôt que la nouvelle de cette honteuse défection fut parvenue à Capoue, elle y répan-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 51. — Le 19 février, selon Summonte Istor. di Napoli. L. VI, cap. II, p. 511.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. II, p. 51.—Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 68.—Franc. Belcarii comment. Rer. Gallic. L. VI, p. 151. — Arnoldi Ferronii. Lib. I, p. 10. — Le nouveau biographe de Trivulzio, Rosmini, cherche à justifier cette défection, L. V, p. 227; et il assure que Trivulzio obtint un congé ce Ferdinand avant de passer au service de son nouveau maître, mais il ne nous paroît point réussir à effacer cette tache de la vie de son héros.

CHAP. XCIV. dit un trouble égal parmi les soldats et parmi les bourgeois. Virginio Orsini et le comte de Pi-1495. tigliano, se voyant trahis par Trivulzio, s'enfuirent en désordre vers Nola, avec toute leur cavalerie, laissant ainsi Naples à découvert. Les habitans de Capoue, quoiqu'ils eussent jusqu'alors paru attachés à la maison d'Aragon, abandonnèrent son parti, lorsqu'ils se virent les premiers exposés à la fureur d'une armée barbare; tandis que la noblesse envoyoit des députations au roi de France, la populace commençoit à piller les équipages de l'armée et ceux de Ferdinand. Sur ces entrefaites, quelques coureurs français s'avancèrent jusqu'aux portes de Capoue; deux capitaines allemands, Gaspard et Godefroi, qui avec quelques-uns de leurs compatriotes se trouvoient à la solde de Ferdinand, étoient alors de garde à la porte : ils en sortirent avec toute leur troupe, pour reponsser au-delà du pont les maraudeurs français. Mais ils ne furent pas plus tôt hors des murs, que les habitans de Capoue fermèrent les portes après eux, et arborèrent les étendards de France. Les Allemands, de retour à la porte, furent réduits à supplier à genoux qu'on leur ouvrît, pour ne pas les exposer, au moment où ils avoient hasardé leurs vies pour défendre les Capouans, à être massacrés jusqu'au dernier, par l'ennemi qu'ils venoient de provoquer. Après de

1495.

longues instances, on leur permit enfin de tra- cuar. xciv. verser la ville, mais désarmés, et par bandes de dix hommes à la fois, en les faisant aussitôt ressortir par la porte opposée. Ces Allemands avoient fait à peine deux milles, sur le chemin d'Averse à Naples, lorsqu'ils rencontrèrent Ferdinand, qui revenoit en hâte à son camp. Quelque troublé que fut ce jeune prince, des nouvelles qu'il recevoit d'eux, il poursuivit sa route jusqu'aux portes de Capoue, qu'il trouva sermées. Il supplia qu'on le reçût dans la ville, que les magistats consentissent du moins à venir conférer avec lui : mais n'obtenant aucune réponse, et ne voyant paroître aucun de ceux qu'il savoit lui être dévoués, tandis que l'étendard de France flottoit déjà sur les murs, il reprit tristement le chemin de Naples. (1)

La nouvelle de la défection de Trivulzio, et du soulèvement de Capoue, étoit arrivée avant lui dans cette capitale. Averse avoit déjà envoyé des députés à Charles : la populace de Naples avoit de nouveau pris les armes; elle avoit fermé les portes de la ville, déterminée à n'y point recevoir l'armée fugitive, et Ferdinand fut obligé de faire un détour, et de passer par Coronata, pour entrer par le château dans la ville, avec les débris de son armée. La populace qui parcou-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 51.—Guicciardini Histor. Lib. I, p. 69.

HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES 212 CHAP. XCIV. roit les rues en tumulte, vint bientôt piller sous 1495. ses yeux mêmes les écuries royales. Ferdinand ne put supporter cette indignité; il sortit presque seul du château, et se jeta au milieu des pillards pour les arrêter. La majesté royale, et le respect qu'imprimoit encore son caractère, les continrent pour la seconde fois; les uns jetèrent leurs armes et tombèrent à ses pieds en demandant leur pardon; d'autres s'enfuirent en abandonnant leur butin, et Ferdinand, ayant éloigné les séditieux de sa demeure, rentra dans le château. Il y avoit rassemblé environ cinq cents soldats allemands, que jusqu'alors il avoit trouvés fidèles; il avoit mis à leur tête Alphonse d'Avalos, marquis de Pescaire; mais bientôt il eut quelque lieu de soupçonner que ces Allemands mêmes songeoient à le faire prisonnier pour le livrer aux Français : aussitôt il leur abandonna une partie des richesses qui se trouvoient dans le château; et pendant qu'ils étoient occupés à se les partager, il fit brûler ceux des vaisseaux qu'il ne pouvoit emmener : il remit en liberté tout ce qui restoit de prisonniers d'état, à la réserve du fils du prince de Rossano et du comte ds Popoli qu'il emmena avec lui; puis il monta le 21 février, avec son oncle don Frédéric, la reine-mère, veuve de son aïeul, et

la princesse Jeanne, sœur de son père, sur les

galères légères qu'il tenoit prêtes. Environ vingt

vaisseaux étoient demeurés sous ses ordres. (1) CEAP. XCIV.

Une nouvelle trahison attendoit Ferdinand à Ischia, où il vint aborder. Giusto de la Candina, Catalan, commandant de la forteresse de cette île, ne voulut point recevoir le roi fugitif. Ferdinand demanda avec instance d'être admis au moins avec un seul compagnon auprès du gouverneur. Il n'y fut pas plus tôt que, tirant son poignard, il accabla Giusto de reproches sur son ingratitude; il le saisit au milieu de ses gardes armés, et lui inspira tant de terreur, comme tant de respect aux soldats, qu'il fit ouvrir les portes à sa garde qui l'attendait audehors, et qu'il demeura seul maître de l'île et de la forteresse. (2)

Cependant la soumission de Capone, et bientôt après l'évacuation de Naples par Ferdinand, avoient fait perdre courage à tous les partisans que conservoit encore la maison d'Aragon. Virginio Orsini et le comte de Pitigliano, qui s'étoient retirés à Nola, avec environ quatre cents chevaux, firent demander un sauf-conduit à Charles: déjà on le leur avoit promis, lorsqu'ils furent attaqués par deux cents chevaux de la

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 70. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 52. — Cronica Venez. T. XXIV, p. 14.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 70. — Pauli Jovii. Lib. II, p. 52. — Belcarii Comment. Rer. Gall. Lib. VI, p. 152. — Summonte. Lib. VI, c. II, p. 513.

## 214 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCIV. compagnie de Ligny. Ils se rendirent sans résis-1495. tance, et se laissèrent conduire prisonniers à la forteresse de Mondragone, tandis que tous leurs équipages surent pillés. (1)

Des députés de Naples avoient été au-devant de Charles, jusqu'à Averse, et lui avoient offert les clefs de la ville. Ils avoient été accueillis avec joie : le roi s'étoit empressé de confirmer les priviléges de sa nouvelle capitale, et d'en accorder de nouveaux; et il avoit sixé son entrée au lendemain dimanche, 22 février (2). Elle fut aussi brillante qu'auroit pu l'être celle d'un ancien monarque, ou d'un libérateur, retournant après une longue absence dans des états où il seroit chéri. Toutes les factions, même celle qui avoit été dévouée à la maison d'Aragon, et qui avoit reçu d'elle tant de bienfaits, sembloient se confondre en une seule, pour célébrer avec joie un événement qui auroit dû paroître si humiliant à la fierté italienne. C'étoit un roi étranger, accompagné de troupes étrangères, qui venoit chasser du milieu de ses compatriotes un roi italien et toute sa famille, et qui s'asseyoit sur

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 71. — Pauli Jovii Histor. Lib. II, p. 54. — Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II, p. 30.

<sup>(2)</sup> André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 132.— Diario. Ferrarese. T. XXIV, p. 294.—Diario Sanese Allegr. Allegretti, p. 840. — Raynaldi Annal. §. 7, p. 440 — Summonte. Lib. VI, c. II, p. 513.

son trône par droit de conquête. Mais on ne contr. xciv. vouloit voir en lui que le représentant de la maison d'Anjour, le successeur légitime des princes qui avoient illustré ce royaume. Comme le château Neuf et le château de l'OEuf étoient encore occupés par les soldats de Ferdinand, Charles, après avoir été rendre grâces dans la grande église, alla loger au château de Capuana, ancienne résidence des rois français. (1)

Charles VIII n'avoit pas dessein de laisser long-temps des garnisons étrangères dans les châteaux de sa capitale. Dès le lendemain de son arrivée il fit dresser des batteries contre le château Neuf, dans la grande place qui est en face, et dans le jardin royal qui est derrière. Quoique les assiégés eussent de leur côté de l'artillerie, ils ne savoient point, comme les Français, en faire usage de nuit aussi-bien que de jour. D'ailleurs les boulets tombant dans une enceinte murée, faisoient voler des éclats de pierres et de muraille, et causoient beaucoup plus de ravage que dans la rase campagne. On n'avoit point encore inventé les bombes, ni aucun projectile incendiaire; mais un boulet, en tirant une étincelle d'un caillou, produisit l'effet d'une grenade, dans le magasin

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. I, p. 71. — Pauli Jovii Histor. Lib. II, p. 52.—Phil. de Comines, Mémoires. L. VII, ch. XVI, p. 225. — Fr. Belcarii Comment. Rer. Gall. Lib. VI, p. 153. — Arnold. Ferronii. Lib. I, p. 11.

CHAP. XCIV. à poudre où il étoit entré. Une effroyable explosion tua ou blessa un grand nombre de soldats; 1495. le magasin de la poix et de la résine, que l'on conservoit pour les lancer enflammées sur les assaillans, prit seu à son tour, et remplit de flammes et de fumée toute la partie du château qui n'avoit pas été détruite par la détonation. Les blessés et ceux qui s'échappoient à moitié brûlés du milieu de l'incendie, ne trouvoient aucun lieu pour se mettre en sûreté, aucun secours pour se faire panser; et leurs cris lamentables glacoient de terreur leurs compagnons d'armes. Le même capitaine allemand, Gaspard, qui s'étoit distingué par sa constance à Capoue, regardant désormais la cause de Ferdinand comme perdue, exhorta ses compatriotes à se partager les restes des trésors des monarques aragonois, confiés à leur garde, et à se rendre ensuite. Ils capitulèrent en effet, après ce honteux pillage, et ouvrirent, le 6 mars, la porte du château Neuf aux Français, tandis qu'Alfonse d'Avalos s'enfuit sur une galère légère qui étoit demeurée à l'ancre dans le port. (1)

Le château de l'OEuf, seconde forteresse de Naples, avoit été confié à la garde d'Antonello Piccioli, capitaine dévoué à la maison

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 53.— Fr. Guicciardini Ist. Lib. II, p. 83. — Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, ch. XVII, p. 231.

d'Aragon: il est bâti dans la mer, sur un rocher cuap. xciv. isolé, et séparé du continent par la main des hommes, mais dominé par un autre rocher élevé, qui porte aujourd'hui le fort Sant' Elmo, et sur lequel les Aragonois avoient bâti une simple redoute, nommée Pizzifalcone. Les Français eurent peu de peine à s'emparer de celle-ci; ils y traînèrent de l'artillerie, et, foudroyant de là le château de l'OEuf, ils le contraignirent le 15 mars à capituler. (1)

D. Gésar d'Aragon frère naturel du roi, qui avoit défendu les Abruzzes avec Barthélemi d'Alviano, et André-Matthieu d'Aquaviva, avoit fait sa retraite sur le comté de Molise, avec environ cinq cents gendarmes et trois mille fantassins. Il se proposoit de traverser la Pouille, pour s'arrêter à Brindes, à Otrante ou à Tarente, en attendant qu'il pût recevoir les secours de Ferdinand-le-Catholique, ceux des Turcs, et ceux des états de la Haute-Italie, dont on savoit déjà le mécontentement. Mais Fabrice Colonne, qui poursuivoit cette petite armée, ne lui laissa pas un jour de repos; de toutes parts le pays se révoltoit autour d'elle; tous les défilés, tous les passages de fleuves étoient gardés par des paysans qui avoient déjà arboré les étendards

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 83. — Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 54. — Burchardi Diarium, apud Raynald. Annal. 1495. S. 7, p. 440.

d'heure en heure par des désertions, arriva à Brindes avec quelques gendarmes seulement; et il conserva cette forteresse à son frère. Tout le reste de sa compagnie se dispersa; et dans toutes les provinces qui bordent l'Adriatique, il ne se trouva bientôt plus un seul petit corps d'armée qui désendit le parti d'Aragon. (1)

La terreur qui précédoit les armées françaises, et qui accomplissoit seule pour eux leurs conquêtes, s'étendit même sur l'autre rive du golfe Adriatique. Les Turcs de l'Épire et de la Macédoine, voyant partout les drapeaux français arborés sur les villes napolitaines, furent frappés d'un tel effroi, qu'ils abandonnèrent presque toutes les villes des côtes où ils étoient en garnison. Les Grecs, au contraire, se hàtèrent d'acheter des armes, des chevaux, des vivres, et de se préparer, avec une imprudente publicité, au massacre de leurs oppresseurs, qui devoit commencer, disoient-ils, dès que les premiers bataillons français auroient abordé sur leurs rivages. Ces démonstrations inconsidérées amenèrent bientôt sur eux la ruine et l'écrasement (2). Un archevêque de Durazzo, albanois

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii. Lib. II, p. 54.—Phil. de Comines, Mém. Liv. VII, ch. XVI, p. 226.

<sup>(2)</sup> Pauli Jevii. Lib. II, p. 55. — Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II, p. 31.

de naissance, avoit été chargé par Charles VIII CHAP. XCIV. de ses négociations en Grèce : il étoit secondé par Constantin Arianitès, oncle de Marie, marquise de Montferrat, chez laquelle il s'étoit réfugié; Constantin prétendoit être héritier des royaumes de Thessalonique et de Servie (1). Il vint avec l'archevêque, joindre à Venise Philippe de Comines : de là ils avoient étendu leurs intrigues sur toutes les côtes de l'Albanie. Mais l'archevêque de Durazzo, homme léger et vaniteux, loin de cacher ses négociations, y mit une telle ostentation, que les Vénitiens, déjà jaloux des succès des Français, le firent arrêter au moment où il partoit sur un vaisseau chargé d'armes pour les côtes d'Épire. Ils envoyèrent tous ses papiers à Bajazeth; et des milliers de chrétiens grecs furent victimes de l'imprudence française et de la politique perfide de Venise. (2)

Cependant il suffisoit d'observer de près l'armée française pour ne mettre plus aucune consiance dans la durée de ses succès ou de sa do-

<sup>(1)</sup> Marie, mère et tutrice de Guillaume-Jean de Montferrat. étoit petite-fille d'Étienne, dernier despote de Servie. Elle fit venir à sa cour, en 1486, Constantin Arianitès, son oncle, qui acquit dès lors un crédit absolu sur son esprit. Benvenutode Sancto-Georgio Hist. Montisferr. T. XXIII, p. 756.

<sup>(2)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. L. VII, ch. XVII, p. 232. -Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 86.

CHAP. XCIV. mination en Italie. Le pape Alexandre VI disoit 1495. d'elle, qu'elle avoit fait la conquête du royaume de Naples avec de la craie et des éperons de bois, parce que, comme elle ne trouvoit nulle part de résistance, ses fourriers la précédoient toujours, marquant les logemens avec de la craie dans les villes où elle devoit arriver pour prendre ses quartiers; et parce que les gendarmes, pour ne point se fatiguer en portant leur pesante arraure, qu'ils réservoient pour le jour du combat, s'avançoient à cheval, en veste du matin, et les pieds dans des pantousles auxquelles ils adaptoient une aiguille pointue de - bois, pour leur tenir lieu d'éperons (1). Mais cette armée, qui n'avoit point encore combattu, avoit cependant conçu d'elle-même une si haute opinion, et un si profond mépris pour les Italiens qui s'étoient enfuis devant elle, que son insolence devoit rendre bientôt son joug insupportable.

> Perron de Baschi et d'Aubigny furent envoyés en Calabre sans soldats, pour prendre possession de la province, et non pour la conquérir; en effet, toutes les villes leur ouvrirent leurs portes, à la réserve de Tropea et d'Amantea, sur le golfe de Sainte-Euphémie : celles-ci même avoient arboré les étendards de

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. L. VII, ch. XIV, p. 213.

France; mais apprenant qu'elles avoient été CHAP. XCIV. données en fief à un baron français, comme elles vouloient ne dépendre que de la couronne, elles relevèrent les drapeaux d'Aragon (1). Reggio, la citadelle de Scilla, celles de Bari et de Gallipoli, dans la terre d'Otrante, demeurèrent aussi sidèles à Ferdinand (2). D'ailleurs toutes les provinces étoient soumises; et tous les grands seigneurs du royaume accoururent à Naples pour faire leur cour au monarque français. Le marquis de Pescaire seulement, le comte d'Acri et le marquis de Squillace, s'étoient retirés en Sicile, tandis qu'on voyoit auprès de Charles VIII le prince de Salerne qui étoit arrivé avec la flotte française, le prince de Bisignano son frère, et ses enfans; le duc de Melfi, le duc de Gravina, le vieux duc de Sora, les frères et les neveux du marquis de Pescaire, le comte de Montorio, les comtes de Fondi, d'Atripalda, de Célano, de Troïa, celui de Popoli que l'on trouva dans les prisons de Naples, le marquis de Venafro, tous les Caldoreschi et les comtes de Matalona et de Mérillano (3). Mais tandis qu'ils s'empressoient tous de témoigner leur dévouement et leur obéissance, les Fran-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. L. VII, ch. XVI, p. 226. — Fr. Guicciardini Hist. Lib. II, p. 84.

<sup>(2)</sup> Barthol. Senaregæ de Reb. Genuens. T. XXIV, p. 547.

<sup>(3)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. XVI, p. 227.

CHAP. XCIV. çais sembloient n'en trouver aucun digne de ménagement ou d'estime. Charles VIII retira à la plupart d'entre eux les fiefs ou les offices qu'ils tenoient de la couronne, pour les donner à des Français. A peine y eut-il un gentilhomme auquel le roi n'enlevat quelque chose, et qu'il ne jetât ainsi dans le parti des mécontens. Les anciens partisans de la maison d'Anjou avoient espéré être rétablis, par le triomphe de leur faction, dans la possession des biens autresois confisqués sur eux : un pareil bouleversement de toutes les fortunes, après soixante ans de possession, auroit sans doute été aussi impolitique qu'injuste; il auroit renouvelé le mal de la première spoliation, au lieu de le réparer. Cependant il ne falloit pas, sans de grands ménagemens, confondre les espérances du seul parti sur lequel la maison de France pût compter dans le royaume : la prudence, au défaut de la reconnoissance, auroit conseillé au roi de chercher tous les moyens de compenser les pertes des familles qui avoient souffert pour sa cause; il auroit dû réprimer tout penchant à des largesses gratuites, lorsqu'il avoit auparavant une dette si sacrée à payer : aussi le parti d'Anjou recut-il avec indignation l'édit qui maintenoit les nouveaux acquéreurs dans les possessions confisquées, et qui leur promettoit main-forte pour les y rétablir, s'ils en avoient été chassés

par la force, d'autant plus qu'il sut que le pré-care xeiv. sident de Gannay et le sénéchal de Beaucaire 1495. avoient rendu cet édit à prix d'argent. (1)

Le roi sembloit n'avoir entrepris la conquête de Naples que pour se livrer au plaisir dans sa nouvelle capitale, y célébrer des fêtes et des tournois, et associer la galanterie française au luxe et à la délicatesse des Napolitains. Ses courtisans, enflés d'orgueil après cette guerre sans combats, s'abandonnoient sans réserve à l'enivrement de toutes les jouissances. Les simples soldats eux-mêmes, Suisses, Français et Allemands, étoient énervés par la mollesse qu'inspire un climat délicieux. L'abondance et le bas prix des vins les plus exquis, la variété des fruits et des productions de cette terre sertile, les accoutumoient à des jouissances jusqu'alors inconnues. Personne ne songeoit plus à l'expédition de Grèce, personne ne desiroit s'exposer à de nouvelles fatigues et de nouveaux combats; et ce projet, annoncé à la chrétienté pour sanctisier la guerre d'Italie, ne sembloit plus qu'un vain prétexte par lequel on avoit voulu tromper tous les princes de l'Europe. (2)

Charles ne songeoit pas plus aux préparatifs

<sup>(1)</sup> Mém. de Phil. de Comines. L. VII, ch. XVII, p. 230.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 55.—Burchardi Diar. apud Raynald. 1495, §. 10, p. 440,—Fr. Belcarii Comment. L. VI, p. 154.

CHAP. XCIV. de désense, et aux moyens de se maintenir, qu'à ceux de porter plus loin ses attaques. Deux 1495. fois, il est vrai, il avoit eu des conférences avec don Frédéric d'Aragon, qui étoit venu à lui sous la foi d'un sauf-conduit. Charles, pour engager Ferdinand II à renoncer à ses prétentions sur la couronne de Naples, lui offroit en dédommagement un duché dans l'intérieur de la France: mais Ferdinand vouloit conserver le titre de roi et le gouvernement de Naples, en offrant seulement de rendre sa couronne tributaire de celle de France, et de donner aux Français des places de sûreté. La négociation se rompit; et cependant Charles ne fit aucune tentative pour forcer son rival dans Ischia (1). Il ne maintint point approvisionnées les places de guerre dont il s'étoit emparé; il abandonna inconsidérément tous les vivres rassemblés dans le château de Naples, à ceux qui les lui demandèrent en présent. Il nomma des Français pour gouverneurs de toutes les villes et forteresses du royaume; et ceux-ci, avec la même légèreté, ne songeant qu'à amasser de l'argent au moyen du rang qu'ils avoient obtenu, loin d'augmenter leurs forces et de se mettre en état de désense, vendirent au plus offrant les approvisionnemens et les armes qu'ils trouvèrent dans les for-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. Liv. VII, ch. XVII, p. 228. — Franc. Guicciardini. Lib. II, p. 84.—Arnoldi Ferronii. L. I, p. 11.

teresse. C'est au milieu de cette profonde sécu-chap. xciv. rité, de ces festins et de cette dissipation, que 1495. le roi et l'armée française furent tout-à-coup éveillés par la nouvelle de l'orage qui se formoit contre eux dans le nord de l'Italie, et qu'ils virent succéder à une prospérité presque miraculeuse, le torrent non moins rapide de l'adversité. (1)

(1) Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, ch. XVII, p. 231. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 85. — Histoire de France, par un gentilhomme du duc d'Angoulème, publiée par Denys Godefroy. Charles VIII, p. 103.

## CHAPITRE XCV.

Révolutions occasionnées en Toscane par le passage de Charles VIII. — Efforts des Florentins pour reconstituer leur république, soumettre Pise, et se soustraire à la malveillance des Siennois, des Lucquois et des Génois. — Inquiétudes des Vénitiens sur les succès de Charles VIII; ligue de l'Italie pour maintenir son indépendance.

1494 — 1495.

THAP. XCV. CHARLES VIII n'avoit guère passé plus d'un mois en Toscane, depuis son entrée à Sarzane, jusqu'à sa sortie de l'état de Sienne; mais dans ce court espace de temps, il avoit entièrement bouleversé l'organisation de cette province. Depuis plus d'un siècle les Florentins y avoient acquis une telle prépondérance, qu'ils conservoient seuls une influence marquée sur la politique du reste de l'Italie, ou sur celle de l'Europe. Les différentes villes de leur territoire leur étoient si complétement soumises, qu'on n'entendoit plus parler de leurs anciennes factions, et que si quelque abus de pouvoir, ou les intrigues de quelque ambitieux y faisoient naître

un soulèvement, il étoit presqu'immédiatement chap. xcv. étouffé. Sienne et Lucques conservoient seules leur indépendance: mais ne pouvant lutter avec un état aussi puissant que celui de Florence, elles cherchoient à se faire oublier; elles demeuroient étrangères à la politique générale de l'Italie, et malgré leur secrète jalousie, elles entretenoient avec les Florentins une constante paix. Tout-à-coup l'armée française, qui traverse la Toscane, rend à Pise une liberté dont cette ville avoit été privée quatre-vingt-sept ans, renverse le gouvernement établi à Florence depuis soixante ans, répand dans tout l'état florentin des germes d'insubordination et des projets d'indépendance, qui furent bientôt suivis par la révolte de Monte Pulciano : elle encourage les Génois à recouvrer par les armes la possession de Sarzane et de Pietra-Santa, qu'ils avoient perdue dans une précédente guerre; rend aux Lucquois et aux Siennois l'audace qu'ils avoient depuis longtemps déposée, de provoquer le ressentiment des Florentins, et de faire alliance avec leurs ennemis; anéantit enfin, par cette opposition universelle d'intérêts et de passions, les forces d'une des plus puissantes régions de l'Italie, d'une région qui plus que toute autre se seroit empressée de défendre l'indépendance nationale, et qui en auroit trouvé le pouvoir, si ce n'est dans l'esprit belliqueux de ses habitans, du

CEAP. xcv. moins dans la richesse de ses villes, et l'habileté 1494. de ses gouvernemens.

Florence avoit perdu la plupart de ses habitudes républicaines, pendant les soixante ans durant lesquels elle avoit obéi à une famille qui, pour déguiser son despotisme, s'entouroit d'une étroite oligarchie. En recouvrant l'ensemble de ses droits, cette république ignoroit elle-même quelle étoit leur étendue. Presque tous les Italiens desiroient la liberté: mais cette liberté n'étoit nullement définie; et personne ne se rendoit compte avec netteté du but qu'il vouloit atteindre. Quelques abus crians dans le gouvernement d'un seul, blessoient tous ceux qui les avoient éprouvés; et le nom même de monarchie paroissoit exclure toute idée de liberté. Par opposition, on nommoit république le gouvernement où l'autorité de plusieurs étoit substituée à celle d'un seul; et l'on regardoit comme la république la mieux constituée, celle qui avoit entouré son existence de plus de garanties, et qui avoit réussi à repousser le plus long-temps le pouvoir monarchique. Mais l'on n'examinoit jamais si dans telle ou telle république, il y avoit plus ou moins de liberté, si même les institutions qui garantissoient le mieux sa durée, n'avoient pas absolument détruit la sûreté du citoyen; et l'on ne soumettoit jamais le gouvernement à la seule épreuve qui puisse décider de

sa bonté ou de ses défauts; l'on n'examinoit pas chap. xcv. s'il rendoit heureux le plus grand nombre pos- 1494 sible parmi les citoyens qui lui étoient soumis, et s'il les perfectionnoit en même temps, en développant leurs facultés.

La Providence a imprimé dans le cœur de chaque homme le desir du bonheur, et c'est le mobile de ses actions; mais elle semble lui indiquer en même temps un but plus relevé, par les facultés qu'elle a mises en lui, par les jouissances qu'elle a attachées à leur développement, par le desir constant d'un état plus parsait, qui donne du ressort à l'esprit de l'homme. Il y a pour chaque condition, pour chaque degré de lumières, un degré de bonheur correspondant; et il satisfait ceux qui n'en connoissent pas un plus relevé. Les peuples les plus abrutis prennent pour du bonheur, le repos, l'ivresse, et les accès de joie qui tiennent à des causes toutes physiques. On nous dit que l'esclave nègre est heureux, parce que dans les courts repos qu'on lui accorde les jours de fête, des cris de joie animent ses danses, ou bien parce qu'il s'abandonne aux plaisirs de l'ivresse ou de l'amour. Mais à mesure qu'on écarte les obstacles qui s'opposent au développement des facultés de l'homme, son bonheur se compose de jouissances plus nobles; la pensée, le sentiment, la conscience de soi-même, ont plus de part à ses

CHAP. XCV. plaisirs. Son ame devient une plus grande partie de son être; c'est elle qui demande à être satisfaite, c'est elle qui peut être blessée de mille manières, et qui s'indigne contre les entrayes dont on veut encore la charger. Dans cet état perfectionné, les souffrances sont plus vives peut-être, mais les jouissances sont plus nobles; elles sont plus conformes à la nature humaine, elles remplissent mieux le but de la Providence: car celleci ne nous a pas donné le desir et le pouvoir de nous élever, pour que nous cherchassions le bonheur dans l'abrutissement; elle a voulu au contraire le développement de toutes les facultés dont elle a mis en nous les germes. On ne peut pas plus répondre à la question : l'homme pensant, l'homme moral, l'homme libre, est-il plus heureux que l'homme abruti, qu'on ne peut comparer le bonheur de la brute à celui d'une intelligence céleste. Mais l'on peut répondre que l'homme pensant, l'homme moral, l'homme libre, s'est conformé à sa nature; et que l'homme qui a perdu la réflexion, la liberté, et cette sierté qui repose toujours sur le sentiment de l'honneur et du devoir, que cet homme a dépravé sa nature.

> Un gouvernement doit donc être estimé bon, lorsque non-seulement il rend les hommes heureux, mais qu'il les rend heureux comme des hommes : il doit être estimé mauvais, s'il ne

leur permet d'autre bonheur que celui des brutes. CHAP. NCV.

Le premier est d'autant meilleur, qu'il rend, proportionnellement, plus de membres de l'état susceptibles du bonheur moral; le second est d'autant plus mauvais, qu'il en réduit un plus grand
nombre à ne desirer que les seules jouissances
physiques.

Ceux qui ont une fois goûté de la liberté politique, savent que le plus sûr moyen d'élever l'ame, de la tirer du cercle étroit des intérêts égoïstes, de l'accoutumer à des pensées plus nobles, à des idées plus générales, de la convaincre de sa propre dignité, de lui faire desirer les connoissances, et préférer les jouissances qui viennent de la pensée ou du cœur, c'est d'élever l'homme au rang de citoyen, de lui donner un intérêt dans la chose publique, et une part à la souveraineté. Ils savent encore que le moyen le plus sûr de dégrader l'ame, c'est de la tenir constamment en tutelle, de la nourrir de craintes vagues, de lui ôter toute confiance dans son bon droit, toute indépendance dans ses choix, de la soumettre ensin à une autorité arbitraire, qui remplace dans toutes les occasions de la vie, la volonté de l'individu par le commandement du supérieur. Ainsi le grand but d'un bon gouvernement devant être d'élever des hommes, il y réussit d'autant mieux qu'il admet un plus grand nombre de citoyens à parCHAP. XCV. ticiper à l'autorité souveraine, et qu'il protége 1494. le mieux le libre arbitre de chaque sujet, sa sécurité et ses droits, contre tout abus du pouvoir.

Sous le nom de liberté on confond sans cesse une faculté et une garantie qui n'ont pas de rapports très-immédiats : la liberté politique des états consiste dans la participation du plus grand nombre possible de citoyens à la souveraineté: la liberté individuelle des citoyens consiste dans la garantie de tous ceux de leurs droits dont il n'a pas été nécessaire de les dépouiller, pour que le gouvernement pût se maintenir; elle se compose donc de leur sûreté personnelle, du maintien de leur propriété, de l'impartialité des tribunaux, de la certitude de la justice, de l'impossibilité des vexations arbitraires. Ces deux libertés n'étoient point définies dans les républiques du moyen âge; et elles n'étoient que fort inégalement garanties. Dans aucun pays, peut-être, la grande masse des sujets de l'état n'étoit, plus qu'à Venise, exclue de toute part au gouvernement. Tandis que deux ou trois mille gentilshommes composoient seuls toute la république, on comptoit dans Venise même cent cinquante mille habitans; et les provinces de terre-ferme, en Italie, avec celles de Dalmatie et de Grèce, contenoient quelques millions de sujets. Tous étoient exclus, par la plus soupçon-

neuse jalousie, de la connoissance de ce qu'on CHAP. XCV. appeloit les secrets de l'état. Toute tentative qu'ils auroient faite pour participer au gouvernement, auroit été considérée comme une conspiration, et punie comme un crime. Dans aucun état d'ailleurs, même dans le plus despotique, l'autorité du gouvernement ne reposoit autant sur la crainte; nulle part les tribunaux ne s'entouroient d'un plus profond secret, et de formes plus redoutables; nulle part ils ne disposoient plus arbitrairement de la propriété, de la liberté et de la vie des citoyens comme des sujets; nulle part des coups d'état ne frappoient de punitions plus terribles, et enveloppées en même temps de plus de mystère, ceux qui avoient excité les soupçons d'une, jalouse oligarchie.

Cependant alors la république de Venise avoit déjà subsisté plus de mille ans : elle avoit à peine été agitée par quelques guerres civiles; et depuis plusieurs siècles elle avoit réprimé toutes les factions, prévenu tous les complots avant leur explosion, évité toutes les révolutions. Audehors sa politique constamment heureuse avoit soumis plusieurs nouveaux états, étendu dans tous les sens sa domination autour des lagunes où elle étoit originairement renfermée, augmenté sa richesse, son commerce et son industrie, et imprimé à tous ses voisins de la crainte et du

ideatr. xcv. respect. Tous ces avantages n'étoient point dus à la vraie liberté; car celle-ci n'étoit pas connue à Venise, mais à la forme républicaine de son gouvernement, à la prudence de son sénat, bien supérieure à celle d'un prince, à sa constance inébranlable, à son économie qui accumuloit sans relâche les trésors que les prodigalités d'une jeune cour auroient dissipés, ensin au dévouement pour la chose publique, de cette classe peu nombreuse, mais riche et ornée de grands talens, à qui la chose publique appartenoit.

Mais la durée et la puissance sont les deux prérogatives qui frappent le plus les yeux des hommes; et Venise inspiroit à toute l'Italie l'admiration et le respect qu'une république ne mérite que par une constitution juste et libre. Lorsqu'il fut question de reconstituer le gouvernement de Florence, cette admiration pour Venise fut également professée par tous les partis : ce fut le modèle que les hommes d'état se mirent réciproquement sous les yeux, celui d'après lequel chacun chercha à justifier son système propre. De même qu'on a vu de nos jours l'exemple de l'Angleterre invoqué tour-à-tour par tous les partis, dans tous les pays qui prétendent à être libres; de même on vit à Florence, après la chute du gouvernement des Médicis, tous les hommes d'état chercher à Venise un modèle pour

la nouvelle république. Paul-Antoine Sodérini, CHAP. XCV. citoyen universellement estimé, et qui desiroit élargir le cercle de l'aristocratie, et faire participer à la souveraineté un plus grand nombre de Florentins, proposa Venise à ses concitoyens pour modèle; il montra que le nombre de ses gentilshommes égaloit celui des hommes qu'il invitoit à reconnoître à Florence comme citoyens actifs: il regretta que d'anciennes habitudes, des préjugés enracinés dans le peuple, ne permissent pas de rendre la ressemblance des deux républiques plus parfaite; et il déclara enfin qu'à ses yeux, le sort le plus heureux pour Florence seroit d'arriver au même degré de stabilité et de sagesse que les Vénitiens avoient su donner à leur gouvernement (1). On vit ensuite Guid' Antonio Vespucci, jurisconsulte fameux, et renommé surtout pour son adresse et sa sorte logique, maintenir les avantages de l'aristocratie, déclamer contre l'imprudence et la versatilité du peuple, opposer la sagesse d'un sénat à l'instabilité de la multitude, en rétorquant contre son adversaire l'exemple de Venise, et en faisant voir que dans cette république, objet de l'admiration universelle, ce n'étoit point le corps des gentilshommes, mais une oligarchie resserrée entre un très-petit nombre de

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 77.

CHAP. XCV. membres des conseils supérieurs, qui exerçoit 1494. en effet la souveraineté (1). On vit le père Savonarole, mêlant l'autorité divine aux affaires d'état, s'appuyant sur ses propres révélations, et sur le droit de Jésus-Christ à être seul roi dans Florence, consulter cependant l'exemple des Vénitiens, dans la constitution qu'il vouloit donner à la république (2). On vit enfin tous les politiques spéculatifs de l'Italie, Guicciardini, Giovio, Varchi, et surtout Macchiavel, s'accorder dans leur admiration pour Venise. Philippe de Comines, le plus philosophe des historiens français de ce siècle, et celui qui avoit le plus réfléchi sur la constitution des gouvernemens, professoit les mêmes sentimens (3). Macchiavel ne voyoit que trois républiques qui, dans l'histoire du monde, méritassent d'être étudiées et imitées; savoir: Rome, Sparte et Venise. Les deux dernières lui paroissoient appartenir à une même classe; il concluoit du long maintien de leur constitution, que sa forme étoit la meilleure; mais il ne la jugeoit propre qu'à l'état stationnaire, autant qu'une cité évite le danger d'être attaquée, et qu'elle résiste à la tentation de faire

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 80.

<sup>(2)</sup> Vita del P. Savonarola. Lib. II, cap. 17 et seq. p. 85.

— Jacopo Nardi Ist. Fior. Lib. I, p. 29.

<sup>(3)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, ch. XVIII, p. 243.

des conquêtes. Aussi regardoit-il la constitution chap. xcv. de la république romaine non comme la meilleure, mais comme la plus digne d'être imitée, et comme s'adaptant le mieux aux circonstances dans lesquelles entraîne la fatalité ou la force des passions humaines. Le défaut de celle de Venise à ses yeux, n'étoit pas de méconnoître la liberté, mais d'être exposée à se corrompre lorsque des conquêtes viendroient augmenter le territoire de la république. (1)

On distinguoit alors, dans Florence, trois partis, entre lesquels se discutoit la nouvelle constitution à donner à la république; et chacun cherchoit à s'assurer à lui seul le pouvoir. Le premier et le plus considérable, soit par le rang et l'ancienneté des maisons qui s'y étoient attachées, soit par le nombre des citoyens plus obscurs qui se rangeoient sous leurs drapeaux, soit par le désintéressement de ses vues, et la moralité dont il faisoit profession, étoit sous l'influence immédiate du frère Jérôme Savonarole. C'étoient des citoyens qui, se proposant en même temps une réforme dans l'État et dans l'Église, regardoient la liberté et la religion comme inséparables, accusoient la tyrannie des Médicis d'avoir corrompu les mœurs et ébranlé la foi; et n'espéroient le rétablissement de l'ancienne

<sup>(1)</sup> Macchiavelli Discorsi sopra Tito-Livio. Libro I, capo 5 e 6, p. 35-47.

garantie. Ceux-là desiroient un gouvernement populaire auquel la grande masse des citoyens fût intéressée; mais comme ils ne séparoient jamais leurs vœux pour une constitution plus libre, d'exhortations à la réforme et à la pénitence, on les désignoit par les surnoms de Frateschi et de Piagnoni, de Monacaux ou de Pénitens. François Valori, et Paul-Antoine Sodérini, étoient, après Savonarole, les chefs les plus distingués de ce parti. (1)

La faction immédiatement opposée à celle-ci, étoit composée principalement de ceux qui, ayant participé au gouvernement des Médicis, et s'étant ensuite brouillés avec les chefs de cette famille, auroient voulu conserver pour euxmêmes l'autorité qu'ils lui avoient enlevée, et remplacer les prérogatives presque monarchiques de Pierre, par celle d'une étroite oligarchie. Ils étoient secondés par la plupart des jeunes gens de famille noble, qui ne pouvoient se soumettre à la réforme des mœurs, et à l'austérité monacale imposée par Savonarole. Ils soupconnoient d'hypocrisie et de fraude ceux qui les entretenoient sans cesse de prophéties, de miracles et de mortifications, et ils ne vouloient point d'une liberté qui ôteroit à la vie

<sup>(1)</sup> Commentari di Filippo de' Nerli. Lib. IV, p. 68.

toutes ses' jouissances. Ces jeunes patriciens chap. xcv. avoient formé une société, à la tête de laquelle 1494. ils avoient placé Dolfo Spini, homme d'une famille illustre et riche, mais qui n'avoit ni les talens, ni le caractère d'un chef de parti. Quoique cette société fût principalement destinée au plaisir, elle acquéroit par son union une assez grande influence politique. Elle donna son nom au parti des arrabiati ou des compagnacci (des enragés, ou des méchans compagnons); tandis que les oligarques plus sages, qui se servoient d'elle sans s'y associer, s'éclairoient surtout par les conseils de Guid'Antonio Vespucci. (1)

Enfin il restoit dans la république un troisième parti, celui des Médicis, qui également aux prises avec les deux autres, n'osoit point avouer publiquement ses vœux. Il gardoit le silence dans les conseils, et ne paroissoit point prendre part aux délibérations; mais quand le moment de voter étoit venu, l'on s'apercevoit de l'influence de ses suffrages.

On distinguoit les membres de ce parti par le nom de bigi ou gris, comme pour indiquer l'ombre dont ils s'enveloppoient. L'oligarchie avoit voulu les proserire, pour s'établir plus solidement, tandis que Savonarole prêchoit à son parti l'oubli et la réconciliation; c'en fut assez

<sup>(1)</sup> Filippo de' Nerli Comment. Lib. IV, p. 68.

1494. la faction populaire, qui déjà sans eux avoit l'avantage du nombre. (1)

Charles VIII étoit parti de Florence le 26 novembre; et, le 2 décembre, la seigneurie assembla le peuple en parlement, sur la place publique. Quoique le parlement sanctionnat toujours toutes les révolutions, sa convocation étoit cependant un hommage rendu à la souveraineté du peuple. On le regardoit comme pouvant seul dispenser de la constitution, et établir une autorité supérieure aux lois. C'étoit cette autorité que la seigneurie et le collége comptoient demander, sous le nom de balie, afin de pouvoir reconstituer la république. Comme les prieurs vouloient cependant s'assurer des suffrages de ce peuple qu'ils sembloient consulter, ils postèrent, à toutes les ouvertures de la place, quelques jeunes gens de bonne famille, avec des fantassins armés, pour empécher, disoient-ils, que la place ne se remplit de plébéiens, ou d'ennemis du nouveau gouvernement, lorsque le son de la grosse cloche inviteroit tous les citoyens à se ranger sans armes sous leurs gonlafons, et à se réunir par compagnies (2). Le peuple s'étant rassemblé sans tumulte, de cette manière, la

<sup>(1)</sup> Filippo de' Nerli Comment. Lib. IV, p. 49.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 206. — Gio. Cambi. T. XXI, p. 82.

seigneurie descendit du palais, sur le balcon chap. xcv. qui dominoit la place. Elle fit lire les conditions 1494. de la balie qu'elle demandoit; ensuite elle invita le peuple à déclarer s'il se trouvoit sur la place les deux tiers des citoyens florentins: on répondit par acclamation, que oui; elle demanda encore si le peuple vouloit que la seigneurie et le collége fussent revêtus temporairement de toute l'autorité de la nation florentine; on répondit de nouveau, par acclamation, que oui: alors la seigneurie remonta dans le palais, et le peuple se retira. (1)

Les partis n'avoient point encore suffisamment éprouvé leurs forces, et dans cette révolution si subite, on savoit à peine vers quel but tendoit chaque citoyen. Aussi les premières opérations de la balie furent-elles incertaines, et ne laissèrent-elles point connoître si le gouvernement pencheroit vers l'aristocratie ou la démocratie : il se contenta de nommer vingt commissaires qui, sous le nom d'accoppiatori, devoient, pendant une année, faire seuls les élections de la seigneurie, ou, selon le langage usité à Florence, tenir les bourses à la main. Un seul de ces accoppiatori pouvoit avoir moins de quarante ans; et cette exception fut réservée en faveur de Laurent, fils de Pierre-François

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 206.—Gio. Cambi-T. XXI, p. 82.

idean. Acv. de Médicis, que le parti oligarchique songeoit à élever à la place que son cousin avoit occupée. En même temps la balie renouvela l'office dictatorial des dix de la guerre, que l'on créoit toujours dans les circonstances critiques : seulement, pour leur donner un nom de meilleur augure, on les appela cette fois les dix de la liberté et de la paix. (1)

Mais les vingt accoppiatori, auxquels le pouvoir essentiellement populaire de faire toutes les élections de la république, avoit été imprudemment transféré, se trouvèrent, dès leur première réunion, si peu d'accord dans leurs vues, et divisés en tant de partis, qu'il leur devint fort difficile d'exécuter l'office dont ils étoient chargés. Ne pouvant obtenir éntre eux une majorité absolue pour aucune élection, et n'ayant point trouvé l'expédient de ballotter dans un second scrutin ceux qui avoient réuni le plus de suffrages au premier, ils furent obligés de se contențer d'une majorité relative; et l'on vit des gonfaloniers et des prieurs élus par trois ou quatre voix seulement (2). Le manque d'accord entre eux les priva bientôt de toute considération dans la république; et cependant Savonarole, dans ses prédications, et les chess du parti populaire, dans leurs discours, atta-

<sup>(1)</sup> Istor. di Gio. Cambi. T. XXI, p. 83.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 287.

quoient hautement l'ouvrage du parlement et CHAP. XCV. de la balie (1): ils disoient que l'un et l'autre n'avoient fait que déplacer la tyrannie, au lieu de la détruire. Ils demandoient que le pouvoir ' des élections fût rendu au peuple, qui a bien plus d'aptitude à connoître les sujets dignes de confiance, qu'à délibérer lui-même; que tous les citoyens dont les ancêtres avoient joui des honneurs de l'état fussent admis au conseil souverain, et que ce conseil donnât sa sanction à toutes les lois, tandis qu'un conseil beaucoup moins nombreux, et député par lui, concourroit avec la seigneurie à l'administration publique. Savonarole invita la seigneurie et le peuple à se rendre à son église, d'où cette fois il · avoit exclu les femmes; et, dans un discours éloquent prononcé en chaire, il récapitula ces propositions, et les termina par l'instante prière de publier une amnistie pour tous les délits qui avoient pu être commis sous le précédent gouvernement, jusqu'à la révolution. (2)

Ces propositions ne s'accordoient point avec les vues secrètes de la balie et des accoppiatori; surtout l'amnistie étoit repoussée par leur desir de vengeance et par leur espoir de s'enrichir aux dépens de ceux qu'ils proscriroient. Cependant ils commençoient à sentir la puissance de

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 82.

<sup>(2)</sup> Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. I, p. 29.

CHAP. XCV. l'opinion publique; et sur chaque point successivement ils se voyoient obligés de céder. Le plus important de tous étoit la formation du conseil général: la seigneurie sit, le 23 décembre, aux deux anciens conseils des cent et des soixante-dix, la proposition de former un conseil souverain de tous les citoyens de Florence; et cette proposition fut adoptée. Tous ceux qui purent prouver que leur père, grand-père et arrière-grand-père, avoient joui des droits de cité, furent déclarés membres du grand conseil; et ce conseil, qui comprit jusqu'à dix-huit cents citoyens, dut être consulté sur tous les impôts et sur toutes les lois, après que la seigneurie en auroit fait la proposition à un conseil de quatre-vingts membres, qui fut choisi pour intermédiaire entre le gouvernement et le peuple. Peu après, l'amnistie proposée par Savonarole fut promulguée comme loi de l'état (1); et au bout de quelques mois, le 1er juillet 1495, le pouvoir d'élire la seigneurie, qui avoit été délégué pour une année aux vingt accoppiatori, leur fut retiré pour être attribué au conseil général. Ce fut la première fois qu'à Florence une élection vraiment populaire fut substituée aux deux méthodes également dangereuses d'un

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II. p. 83. — Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 34.

tirage au sort et d'un choix oligarchique. (1) CHAP. XCV.

Tandis que les Florentins réformoient une 1494.

Tandis que les Florentins réformoient une république corrompue par soixante années d'habitudes monarchiques, les Pisans reconstituoient la leur, après plus de quatre-vingts ans d'une oppression complète. Le cours de la prospérité ne s'étoit point interrompu pour les premiers, en sorte que, marchant avec leur siècle, ils avoient toujours plus cultivé leur esprit; et jamais leur république n'avoit eu un plus grand nombre d'écrivains distingués. Les Pisans, au contraire, repoussés de toutes les carrières qui pouvoient augmenter leurs richesses, ou récompenser leurs efforts, avoient abandonné les lettres comme le commerce; en sorte qu'il n'est pas resté un seul historien de leur pays, pas même une chronique informe, pour raconter les longs et généreux sacrifices par lesquels ils défendirent à outrance l'indépendance qu'ils avoient recouvrée en 1494. C'est uniquement sur la foi d'historiens étrangers, et le plus souvent de leurs ennemis, que nous devons rapporter toute cette suite d'événemens.

Cependant si Pise n'avoit alors ni historiens ni législateurs, si elle délibéra peu sur la constitution qu'elle devoit se donner, et ne conserva point la mémoire des exploits par lesquels elle la

<sup>(1)</sup> Istorie di Gio. Cambi. T. XXI, p. 90.

défendit, cette ville n'en fut pas moins animée d'un vrai esprit républicain, d'un amour ardent pour la patrie, que tous les ordres de l'état sentoient à l'envi, d'une détermination universelle de tout sacrifier, d'endurer jusqu'aux dernières calamités, pour conserver la liberté qu'elle avoit recouvrée. Avec un tel accord d'opinions, tout gouvernement paroît bon, parce qu'il devient toujours l'organe de la volonté publique.

Ce n'étoit pas l'usage des Florentins d'abolir les magistratures municipales des villes sujettes. Ils avoient laissé subsister à Pise une seigneurie composée d'Anziani, dont le premier portoit le titre de prieur, et auquel on donna ensuite, à l'imitation des Florentins, le titre de gonfalonier de justice. Cette seigneurie se renouveloit tous les deux mois; elle étoit secondée par d'autres corps qu'on nommoit le collége, les six bons hommes, et le conseil secret des douze (1). En rejetant le joug des Florentins, il paroît que les Pisans instituèrent encore un conseil du peuple; c'étoit la forme antique de leur constitution, et ils n'eurent besoin d'aucune innovation, pour que leurs affaires fussent bien administrées.

<sup>(1)</sup> On peut voir l'énumération de toutes les différentes magistratures de Pise en 1316, dans un traité de paix de la république avec Robert, roi de Naples. Raccolta dei diplomi Pisani di Flaminio del Borgo, n° 27, p. 237; et la comparer avec celles qui existoient encore le 6 décembre 1535. Ibid. p. 432.

Les Pisans avoient commencé par chasser de CHAP. XCV. chez eux tous les percepteurs de contributions, et tous les fonctionnaires publics florentins; ils avoient ensuite ordonné par un édit, à tous les Florentins domiciliés dans leur ville, d'en sortir avant qu'une bougie allumée sous la porte fût entièrement consumée. Enfin, ils avoient envoyé dans tous les villages qui avoient anciennement dépendu de leur république, la croix pisane, comme bannière de leur liberté. Partout elle avoit réveillé les mêmes souvenirs antiques, et excité le même enthousiasme; tout le territoire pisan étoit rentré en peu de jours sous leur domination. Cependant les Florentins qui d'abord avoient été uniquement occupés chez eux, ou de la crainte du roi de France, ou de l'accord à établir entre leurs factions, et qui, se croyant ensuite assurés de la restitution de Pise par leur traité avec Charles VIII, ne vouloient pas se hâter de recourir aux armes, de crainte d'offenser le roi (1), virent enfin la nécessité de s'opposer par la force au soulèvement de leurs provinces. Dans cette vue ils engagèrent à leur service Hercule Bentivoglio, Francesco Secco, et Ranuccio de Marciano, avec plusieurs compagnies de gendarmes; ils nommèrent Pierre Capponi commissaire de la république auprès de

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 207.

CHAP. XCV. cette armée, et ils le firent entrer sur le terri1495. toire de Pise au commencement de janvier 1495.

Les Pisans n'avoient encore pour se défendre
que des paysans mal armés: Capponi n'eut pas
de peine à leur reprendre d'abord Bientina et
Pontadera; et avant la fin du mois de janvier,
il avoit recouvré tout le territoire de Pise, à
la réserve de Vico Pisano, de Cascina et de
Buti. (1)

De son côté, la seigneurie de Pise n'avoit rien négligé pour s'assurer des secours étrangers : elle cherchoit à lier Charles VIII par la reconnoissance même qu'elle professoit pour lui : elle lui témoignoit tant d'amour et tant de gratitude, que ce jeune monarque, combattu entre les encouragemens qu'il avoit donnés aux Pisans, et les engagemens qu'il avoit pris avec les Florentins, ne savoit ni comment retirer aux premiers la grâce qu'il leur avoit accordée, ni comment se libérer de sa promesse avec les seconds. D'ailleurs presque tous les seigneurs de sa cour, touchés ou des plaintes des Pisans, ou de l'accueil qu'on leur avoit fait à euxmêmes à Pise, prenoient hautement le parti de ce peuple opprimé (2). Le sénéchal de Beau-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 58. — Jacopo Nardi, Ist. Fior. L. II, p. 33. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 73. — Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 208.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 61.

caire, soit qu'il fût jaloux du cardinal de Saint- CHAP. XCV. Malo, qui insistoit seul pour l'exécution du traité conclu avec Florence, soit qu'il eût été gagné, comme on l'en accusoit, par l'argent des Pisans, représentoit au roi qu'il lui convenoit de tenir la Toscane divisée, et que la guerre de Pise empêcheroit les Florentins de s'engager dans les intrigues du nord de l'Italie. (1)

Quatre orateurs choisis dans les familles les plus distinguées de Pise, avoient été dépêchés pour suivre le roi, au moment même où il sortoit de Toscane, et pour désendre auprès de lui les intérêts de leur république (2). Le roi voulut que ces ambassadeurs exposassent leurs griefs en présence de ceux des Florentin's, se réservant ainsi en quelque sorte de prononcer entre eux un jugement. Les Pisans firent en effet le tableau de l'oppression dont ils avoient été victimes; et se jetant à genoux, ils supplièrent le roi, avec des torrens de larmes, de ne leur point retirer la grâce qu'il leur avoit accordée. François Sodérini, évêque de Volterra et ambassadeur des Florentins, s'efforça à son tour de disculper sa république : il insista sur les droits légitimes que lui avoit transmis Gabriel-Marie Visconti, par un contrat de vente; et il prétendit que les Pisans, gouvernés comme

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 74.

<sup>(2)</sup> Liario Sanese di Allegretto Allegretti. p. 835.

THAP. XCV. tous les autres peuples soumis aux Florentins, 1495. ne se trouvoient malheureux d'un sort qui contentoit les autres, que parce que leur orgueil étoit tout-à-fait disproportionné à leur puissance et à leur mérite. (1)

Le roi, dans cette discussion, penchoit évidemment pour les Pisans. Cependant il s'offrit pour médiateur entre les deux peuples; et il leur proposa une suspension d'hostilités jusqu'à son retour de l'expédition de Naples, promettant de prononcer alors d'après la justice et les traités. Mais les Florentins, qui se défioient de ces paroles ambiguës, le sommèrent d'exécuter sans retard une convention solennellement jurée. Comme ils n'avoient point encore payé la portion la plus considérable du subside qu'ils avoient promis, le roi, qui avoit besoin d'argent, déclara qu'il enverroit Briconnet, cardinal de Saint-Malo, à Florence pour retirer cette somme, et faire exécuter le traité.

Briçonnet se présenta, le 5 février, à la seigneurie de Florence; il la persuada si bien de sa bonne-foi et de son empressement à consigner l'une des deux forteresses de Pise, toujours occupée par les Français, qu'il obtint d'elle, en retour, qu'on lui avanceroit le paiement de

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 75.

quarante mille ducats qui n'étoient pas encore chap. xcv. échus (1). Après avoir touché l'argent, il partit, 1495. le 17 février, pour Pise: mais il en revint le 24, déclarant que les Pisans n'avoient pas voulu lui obéir, et qu'il n'avoit pu employer la force contre eux, parce qu'étant homme d'église, s'il faisoit verser du sang, il en seroit responsable devant Dieu. La nouvelle de la prise de Naples arriva fort à propos pour lui donner un prétexte de repartir, et de rejoindre son maître, en le tirant d'une situation équivoque. (2)

Les Pisans avoient aussi envoyé des ambassadeurs à Sienne et à Lucques pour demander des secours à ces deux républiques, avec lesquelles ils avoient eu d'anciennes alliances, et qui étoient demeurées rivales des Florentins. Toutes deux paroissoient de nouveau disposées à les assister; mais toutes deux craignoient encore de se compromettre trop ouvertement. Cependant les Lucquois leur firent passer quelque argent et quelques centaines de sacs de blé (3); les Siennois leur envoyèrent immédiatement quelques gendarmes qui étoient à leur solde (4). Les Pisans croyoient pouvoir attendre

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 208.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. L. II, p. 77. — Jacopo Nardi Istor. Fior. Lib. II, p. 33.—Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 209.

<sup>(3)</sup> Dissertazioni sopra la storia Lucchese. Diss. VIII, T. II, p. 218.

<sup>(4)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 73.

CHAP. XCV. une assistance plus efficace du duc de Milan, Louis-le-Maure; il avoit été des premiers à les encourager à prendre les armes; il les avoit protégés avec zèle à la cour de France, et il paroissoit s'intéresser vivement à ce qu'ils ne retombassent pas sous le joug. En effet, si cette guerre se prolongeoit, il se flattoit que Pise, trop foible pour se défendre par elle-même, finiroit par se donner à lui, comme elle s'étoit donnée autrefois à Jean Galéas Visconti, un de ses prédécesseurs. Néarmoins, comme il avoit avec les Florentins un traité d'alliance, il ne voulut pas le violer ouvertement; et il se contenta de renvoyer les ambassadeurs pisans aux Génois, qui lui avoient déféré la seigneurie de leur ville, mais qui n'en avoient pas moins conservé, par leurs capitulations, le droit de faire pour leur propre compte la paix ou la guerre. (1)

Deux siècles auparavant, les Génois, après leurs anciennes victoires sur les Pisans, s'étoient flattés d'étendre leur domination sur tout le rivage de Toscane. Ils y possédoient déjà quelques châteaux; ils y acquirent même le port de Livourne, que leur doge, Thomas Frégose, vendit ensuite aux Florentins. Dès cette époque, ils furent repoussés toujours plus

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 73.

loin des frontières toscanes. Ils perdirent suc- CHAP. XCV. cessivement Pietra-Santa et Sarzane: et la rivière Magra fut enfin fixée pour limite entre leur territoire et celui de Florence. Les Génois, demeurés dès-lors rivaux des Florentins, reçurent avec faveur les députés de Pise. Un historien génois contemporain rapporte le discours suivant, que les députés pisans prononcèrent devant le sénat de Gènes :

« Excusez-nous, pères conscrits, dirent-ils, » si nous ne savons point parler d'une manière » appropriée ou à la dignité de ce sénat, ou à » nos malheurs; attribuez-en la faute unique-» ment à cette servitude si longue, si misérable, » si cruelle, dans laquelle les Florentins nous » ont retenus. Une longue interruption nous » a fait oublier comment on s'adresse à des » hommes de votre rang. Nous n'avions plus » occasion de parler qu'avec nos paysans, sur » les tributs que nous devions payer, ou sur » la culture de nos champs, qu'à peine on nous » laissoit encore. Nous n'avions plus d'autres » pensées que de fournir à ces exactions sans » cesse répétées, pour éviter les dures prisons » dont on nous menaçoit. Le souvenir de cette » abjecte servitude nous remplit encore d'effroi. » Pardonnez donc, nobles sénateurs; car nos » besoins parlent pour nous, encore que nous » ne sachions le faire. Nous respirons en tourCHAP. XCV. 1495. » nant nos regards vers vous. Tout à l'heure » encore nous étions dans les fers, nous sommes » libres; nous étions comme morts, nous vi-» vons, en mettant en vous notre espérance. » Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de » nous, et du ciel il nous a envoyé la liberté. » Le roi Charles nous l'a donnée; mais il nous a » imposé l'obligation de la désendre nous-mêmes. » Seuls nous ne sommes pas en état de le faire; » nous sommes foibles, et à peine nous reste-t-il » un souffle de vie : toute notre espérance est en » vous; c'est par vous que nous pourrons vivre, » ou que nous devrons mourir. Ayez donc pitié » de nous. Si vous nous assistez, notre ville » sera comme à vous; c'est à vous que nous » attribuerons le bienfait de cette liberté qu'un » roi clément nous a donnée Nous serons vos » soldats; et nous combattrons avec zèle contre » tous ceux que vous nommerez vos ennemis. » Mais si nous ne pouvons obtenir de vous tant » de grâces, nous sommes résolus à suivre » l'exemple des Sagontins, et à devancer sur » nous-mêmes la cruauté de nos ennemis. Nous » égorgerons de nos propres mains nos fils et » nos femmes; nous brûlerons nos maisons et » nos temples; puis nous nous précipiterons sur » ces bûchers, pour ne pas laisser à nos ennemis » le pouvoir d'exercer leurs vengeances. » (1)

(1) Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 548.

Les Génois, touchés de ces instantes sollici- CHAP. XCV. tations et des flots de larmes par lesquels les Pisans avoient terminé leur harangue, leur firent passer des armes de toute espèce, dont les supplians avoient le plus pressant besoin, et qu'ils eurent soin d'exposer sur la place publique, pour que chacun connût l'assistance que leur état venoit de recevoir, et en conçût plus de confiance. En même temps, Alexandre Négroni fut envoyé à Pise; et il fut autorisé à appeler à l'aide des Pisans, toutes les fois qu'il en verroit la nécessité, les habitans limitrophes de la Ligurie. Enfin, des mesures furent prises pour entretenir au service des Pisans, mais aux frais des trois républiques de Gènes, de Lucques et de Sienne, deux cents gendarmes, deux cents chevau-légers et huit cents fantassins, que commandèrent Jacques d'Appiano, seigneur de Piombino, et Jean Savelli. (1)

Les Pisans eux-mêmes avoient pris à leur solde Lucio Malvezzi, émigré bolonais, que les Bentivoglio poursuivoient avec acharnement, mais que protégeoit le duc de Milan (2). Malvezzi étoit un bon capitaine, et il avoit amené

<sup>-</sup> Agost. Giustiniani, Annali di Genova. Lib. V, p. 250.

<sup>(1)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. p. 549. — Pauli Jovii Hist. sui temp. L. II, p. 58. — Fr. Guicciardini. L. II, P. 77.

<sup>(2)</sup> Hieron de Bursellis Annal. Bonon. T. XXIII, p. 912.

CHAP. XCV. avec lui environ trois cents soldats vétérans. Il avoit attaqué les Florentins comme ils étoient 1494. occupés au siége de Buti, et il les avoit forcés à se renfermer dans Bientina. Il est vrai que, peu de temps après, les Florentins avoient à leur tour forcé les Pisans d'abandonner le siége de Librafratta, après avoir enterré le canon qu'ils y avoient conduit. Les Florentins s'étoient alors répandus dans la vallée du Serchio; ils avoient occupé les bains de Pise, et ils menaçoient jusqu'aux faubourgs de cette ville. Lucio Malvezzi, qui s'y étoit retiré, fit sonner la cloche d'alarme; et renforçant son armée de tout le corps de la milice pisane, il vint attaquer les Florentins le long du canal dérivé du Serchio, les battit, les chassa jusqu'à Librafratta, où il recouvra ses canons, et rentra dans Pise en triomphe, avec beaucoup de prisonniers et de chevaux. (1)

Les Florentins avoient fait leur retraite par l'état de Lucques; Lucio Malvezzi les y poursuivit, et ayant fait occuper d'avance le pont du Serchio par un détachement, il les mit entre deux feux. La cavalerie guidée par Hercule Bentivoglio, s'échappa cependant en traversant le fleuve à gué; et après s'être mise en sûreté à Monte-Carlo, elle revint occuper son

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 58. — Scipione Ammirato Lib. XXVI, p. 211.

ancien camp à Pontad' Era; mais les gens de chap. xcv. pied furent presque tous ou tués ou faits pri- 1495. sonniers. (1)

Tandis que les Florentins poursuivoient la guerre contre Pise avec si peu de succès, une nouvelle révolte de leurs sujets ajouta encore à leur inquiétude. Le 26 mars 1495 la puissante bourgade de Montepulciano rejeta le joug de la seigneurie (2). Les Florentins avoient, dans chaque bourgade de leur territoire, une citadelle qui avoit toujours une porte extérieure, pour recevoir des secours. Dans chacune de ces citadelles ils n'entretenoient que quatre ou cinq soldats, qui s'enfermoient soigneusement, et faisoient une garde sévère; ces quatre hommes suffisoient pour tenir la place quarante-huit heures, en cas de révolte de la bourgarde ou d'attaque imprévue; et la seigneurie de Florence n'avoit pas besoin qu'ils fissent une plus longue résistance pour avoir le temps de les secourir. Mais les quatre gardes de la citadelle de Montepulciano n'avoient point eu soin de renouveler leurs provisions: d'ailleurs observant mal leur consigne, trois d'entre eux sortoient quelquesois ensemble; et il in'en restoit qu'un seul au château, pour ouvrir et fermer la porte. Les habitans de Montepulciano, mécontens du

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 59.

<sup>(2)</sup> Jacopo Nardi delle Istor. Fiorent. L. II, p. 34.

CHAP. XCV. gouvernement florentin, de la pesanteur des impôts, et de l'altération des monnoies, réso-1495. lurent de se mettre en liberté, sous la protection de Sienne. Ils s'entendirent avec les magistrats de cette république, dont ils étoient proches voisins; puis saisissant le moment où trois des soldats de la citadelle en étoient sortis, ils y enfermèrent le quatrième, le poussèrent dans la grande tour, l'effrayèrent, et le réduisirent à se rendre au bout d'une heure (1). Ils se hâtèrent de raser cette forteresse, qui ne pouvoit servir qu'à les tenir dans la dépendance; et pendant ce temps ils envoyèrent des députés aux Siennois, pour se mettre sous leur protection. Les Siennois, quoique liés avec les Florentins par de précédens traités, ne firent aucune difficulté de les accueillir. Ils s'engagèrent à recevoir Montepulciano sous leur protection perpétuelle, et à en traiter les habitans comme confédérés, non comme sujets. En même temps ils envoyèrent quelques troupes à leur secours. (2)

Les Florentins, qui s'étoient attachés sincèrement à l'alliance de la France, et qui, d'après les exhortations de Savonarole, continuoient à lui-être fidèles, malgré les sujets de mécontente-

<sup>(1)</sup> Macchiavelli, Frammenti istorici. T. III, p. 10.

<sup>(2)</sup> Allegretto Allegretti Diari Sanesi, p. 842. — Orlando Malavolti Stor. di Siena. P. III, L. VI, f. 100. v.—Scipione Ammirato. Lib. XXVI. p. 210.

ment que le roi leur avoit donnés, envoyèrent CHAP. XCV. à Naples, à Charles VIII, pour lui demander 1495. de garantir leurs possessions, comme il s'y étoit engagé par son traité, et d'obliger les Siennois, ses alliés, à leur rendre une bourgade et son territoire, dont ils s'étoient emparés injustement. Mais Charles leur répondit avec un sarcasme amer : « Que puis-je faire pour vous, si » vous traitez si mal vos sujets qu'ils se révoltent » tous contre vous? » (1)

Les actions de Charles ne démontroient pas moins que ses paroles, combien il tenoit peu de compte de son traité avec Florence, et de l'appui que cette république pouvoit lui assurer, pendant qu'un orage se formoit contre lui dans le nord de l'Italie. Les ambassadeurs pisans, qui étoient à Naples, obtinrent de lui six cents soldats suisses et gascons, qui arrivèrent à Pise sur un vaisseau de transport, et qui recommencèrent au mois d'avril le siége de Librafratta dont ils s'emparèrent. Lucio Malvezzi reprit à peu près tous les châteaux de l'état pisan qu'il avoit été forcé d'abandonner (2). La forteresse de Verrucola étoit entre ses mains; celle-ci est bâtie sur la sommité la plus orientale de la montagne qui sépare le Pisan du Lucquois; elle

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 89.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 60. — Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 35.—Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 212.

la plaine par laquelle les Florentins pouvoient s'approcher de Pise. Cette situation donnoit à Malvezzi l'avantage de connoître tous les projets de l'ennemi d'après ses mouvemens, et de les prévenir. Francesco Secco, général florentin, se disposoit à attaquer Verrucola; mais Malvezzi le surprit à Buti, dissipa son armée, et lui fit un grand nombre de prisonniers. Il s'empara ensuite de San Romano et de Montopoli; et les Florentins voyant des drapeaux français parmi ses troupes, ne voulurent pas les combattre : ils abandonnèrent Pontad' Era, et tout le territoire pisan. (1)

L'ancien attachement des Florentins pour la couronne de France étoit altéré par tant d'injures, et par un manque de foi si constant. Dans ce temps même toute l'Italie s'ébranloit contre les Français; et des députés de Venise et de Milan sollicitoient les Florentins de s'unir à la cause de l'indépendance italienne (2). Ils auroient réussi sans doute si Jérôme Savonarole n'avoit pas redoublé, par ses exhortations prophétiques, la crainte que ressentoit la seigneurie en se trouvant la première sur le passage de l'armée française à son retour. Mais depuis plusieurs années Savonarole avoit annoncé qu'une

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 61.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 210.

invasion étrangère causeroit le malheur de l'Ita- CHAP. XCV. lie. A l'apparition de Charles VIII, il avoit déclaré que c'étoit-là le monarque que Dieu avoit choisi pour punir les méchans et réformer l'Église (1). Il persistoit encore à dire que, quoique Charles VIII n'eût point accompli la tâche qui lui avoit été imposée par la Divinité, il étoit toujours son envoyé, que Dieu continueroit à le conduire comme par la main, et le tireroit de toutes les difficultés où il s'étoit engagé (2). Ces prophéties, répétées avec tant d'assurance dans la chaire, étoient accueillies avec la foi la plus entière par le peuple et par les chefs de la république. Ce n'étoit plus par une politique humaine que Florence se conduisoit, mais d'après les révélations qu'elle croyoit recevoir du ciel; et le réformateur italien exerçoit sur la république florentine cette même influence que cinquante ans plus tard le réformateur français exerça sur la république de Genève. Savonarole et Calvin avoient à peu près les mêmes sentimens; ils associoient de même la religion et la politique : mais Savonarole, avec l'imagination du midi, et l'ardeur de son caractère, croyoit recevoir immédiatement de la Divinité

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 34.

<sup>(2)</sup> Vita del padre Savonarola. Lib. II, §. 14, p. 81. — Mémoires de Philippe de Comines. Lib. VIII, ch. III, p. 270. *–Jacopo Nardi*. Lib. II , p. 36.

chap. xcv. les inspirations qu'il ne devoit qu'à ses réflexions et à ses connoissances. Cette même imagination maîtrisoit trop sa raison, pour qu'il songeat à soumettre à l'examen l'ensemble de la religion, Il bornoit sa réforme à l'organisation de l'Église et à la purification de ses mœurs; et il n'avoit jamais voulu introduire aucune variation dans sa foi.

Les autres états de l'Italie, dont la politique n'étoit point dirigée par des prophéties, et par les prédictions d'un homme qui se croyoit envoyé de Dieu, n'avoient pa voir sans la plus violente inquiétude les succès inouis des Français, la conquête de Naples achevée sans qu'il y eût eu besoin de livrer une seule bataille, le renversement si subit de cette maison d'Aragon, qui pendant long-temps avoit inspiré de l'effroi à tous les états italiens, et qui avoit disparu au premier souffle de la fortune. L'arrogance des Français ajoutoit à cette inquiétude : comme leur ambition mal dissimulée embrassoit toute l'Italie, elle faisoit trembler chacun des souverains pour sa propre existence. Le duc d'Orléans, qui avoit été laissé à Asti, annonçoit hautement ses prétentions sur l'état de Milan, et menaçoit Louis-le-Maure, tandis que Charles VIII, à Naples, sembloit prendre à tâche d'augmenter la défiance de ce premier allié. Charles s'étoit attaché Jean-Jacques Trivulzio,

ennemi personnel de Sforza, proscrit comme CHAP. XCV. rebelle de l'état de Milan; et il l'avoit pris à sa solde avec cent lances. Il s'étoit aussi attaché, par beaucoup de promesses, le cardinal Frégose, et Hybletto de Fieschi, les deux chefs des émigrés génois, ennemis de Sforza; enfin il avoit refusé à Louis-le-Maure la principauté de Tarente, qu'il lui avoit promise, déclarant n'être tenu à l'en mettre en possession, qu'après que le royaume de Naples tout entier seroit entré sous son obéissance. (1)

Les Français occupoient toujours par des garnisons les places de Sarzane et de Pietra-Santa, qu'ils avoient promis de restituer aux Génois; ils étoient demeurés maîtres des principales forteresses des états de Lucques, de Pise, de Florence et de Sienne, et ils donnoient ainsi la loi à toute la Toscane : ils avoient de même obligé les Orsini et les Colonna de leur livrer des châteaux-forts, pour gages de leur dévouement; enfin ils avoient réduit le pape à les mettre en possession de ses meilleures forteresses. Un projet de dominer sur toute l'Italie paroissoit avoir été arrêté par la cour ambitieuse Charles VIII, et substitué au projet de l'expédition de Grèce, qu'on ne regardoit plus que comme un stratagème inventé pour désarmer

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. II, p. 86.—Petri Bembi. Hist. Ven. L. II, p. 31.—Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 56.

CHAP. XCV. les peuples chrétiens. Les souverains étrangers à l'Italie partageoient le mécontentement et l'inquiétude des habitans de la péninsule. Ferdinand et Isabelle s'affligeoient en Espagne de l'infortune de leur cousin, et de la perte d'un royaume qui ajoutoit au lustre et au pouvoir de la maison d'Aragon. D'ailleurs ils craignoient pour la Sicile, qui ayant appartenu aux Angevins, pouvoit être, aussi-bien que Naples, réclamée par les Français, et qu'il deviendroit difficile de défendre contre eux s'ils s'affermissoient de l'autre côté du phare. Maximilien, roi des Romains, conservoit une amère rancune contre Charles VIII, qui, à l'occasion de son mariage, lui avoit fait les deux affronts les plus sanglans qu'un père et qu'un époux pussent recevoir. Il avoit fait la paix, il est vrai; mais Charles VIII, en traversant l'Italie, n'avoit montré aucun respect pour les droits impériaux : il étoit entré en conquérant dans les terres d'empire, et il y avoit parlé en maître; en sorte qu'il avoit donné à l'empereur-élu de nombreux motifs de se plaindre et de recommencer la guerre. (1)

> Philippe de Comines, seigneur d'Argenton, le politique si subtil, et l'historien qui a raconté avec tant d'intérêt le règne de Louis XI et l'expédition de Charles VIII, étoit alors am-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib., II, p. 56 — Guicciardini. L. II, p. 87. — Petri Bembi Hist. Ven. L. II, p. 31.

bassadeur de France à Venise, où il passa huit CHAP. XCV. mois. Il y avoit été envoyé pour engager cette puissante république à s'attacher à l'alliance de France, ou du moins à maintenir la neutralité qu'elle avoit promis d'observer. Dans le premier cas il lui offroit, comme récompense, Brindes et Otrante, sous condition que les Vénitiens rendroient ces deux villes, si le roi, faisant plus tard la conquête de la Grèce, pouvoit leur assigner un meilleur partage dans ce pays. Mais les Vénitiens, qui, loin de croire à la prompte réussite du roi, ne se figuroient pas même qu'il persistât dans ses projets, avoient refusé honnêtement ces concessions magnifiques qui sembloient si loin de pouvoir être exécutées, et ils avoient protesté qu'il resteroient neutres (1). De la même manière ils avoient rebuté les ambassadeurs du roi Alfonse, et celui du sultan Bajazet, qui l'un et l'autre vouloient les engager à la défense du roi de Naples; tandis que l'ambassadeur milanais, qui étoit aussi à Venise, les consirmoit dans cette sécurité, en assurant que son maître sauroit fort bien comment s'y prendre pour renvoyer, quand il en seroit temps, le roi roi de France au-delà des monts. (2)

Le traité de Pierre de Médicis avec Charles

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VII, ch. XIX, p. 244.

<sup>(2)</sup> *Ibid.* p. 245.

CRAP. XCV. éveilla enfin l'inquiétude de la seigneurie; 1495. et les rapides progrès de l'armée française firent partager cette inquiétude au duc de Milan, au roi des Romains, qui craignit que Charles VIII ne recut d'Alexandre VI la couronne impériale, et au roi d'Espagne. Ce fut à Venise que ces princes entamèrent des négociations pour la sûreté gênérale. On y vit arriver successivement l'évêque de Come et François-Bernardin Visconti, ambassadeurs du duc de Milan; Ulrich de Frondsberg, évêque de Trente, avec trois autres ambassadeurs de Maximilien; enfin Lorenzo Suarez de Mendoça y Figueroa, ambassadeur d'Espagne (1). Ces diplomates commencèrent par n'avoir des conférences que de nuit, soit entre eux, soit avec les secrétaires de la seigneurie. Ils se flattoient d'éviter ainsi les observations de Philippe de Comines : mais celui-ci ayant découvert de bonne heure leurs menées, pressa avec franchise les ambassadeurs milanais de lui faire part de leurs doléances, pour y remédier à l'amiable, plutôt que de s'aliéner de la France, dont l'alliance avoit été et pouvoit être encore si utile à leur maître. (2)

Comines essaya aussi de détourner la république de Venise de ses projets hostiles; mais il

<sup>(1)</sup> Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II. p. 32.—Cronica Veneziana attribuita a Marin Sanuto. T. XXIV, p. 16.

<sup>(2)</sup> Philippe de Comines. Liv. VII, ch. XIX, p. 248.

avoit à faire à la ruse italienne; les ambassa- CHAP. XCV. deurs milanais lui avoient protesté, avec de grands sermens, que tous ses soupçons étoient faux : la seigneurie l'avoit assuré que la ligue qu'elle projetoit, loin d'être dirigée contre le roi, devoit être signée de concert avec lui, puisqu'il s'agissoit de faire en commun la guerre aux Turcs, de forcer chacun des alliés de concourir à la dépense, et d'assurer à Charles VIII la suzeraineté du royaume de Naples, avec trois de ses meilleures places pour garantie, tout en conservant la couronne au prince aragonais, comme feudataire de la France. Comines demanda du temps pour communiquer ces propositions au roi, et insista pour que les Vénitiens ne terminassent rien avant d'avoir eu une réponse. Mais Charles, dont les succès dépassoient toutes les espérances, ne voulut entendre à aucun accommodement (1). Cependant les ambassadeurs, voyant dès-lors que leurs conférences étoient connues, ne se cachèrent plus, et s'assemblèrent tous les jours. Ils songeoient alors à ce que Vénitiens fissent passer des troupes à Rome, pendant que Ferdinand défendoit Viterbe : mais lorsqu'ils apprirent que cette ville avoit été abandonnée sans coup férir; que Rome, peu après, avoit été évacuée

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. Liv. VII, ch. XIX, p. 250. — Ray-naldi Ann. eccles. 1495, §. 13, p. 441.

chap. xcv. de même, leur alarme s'en augmenta avec les 1495. dissicultés de leur situation. (1)

« Voyant les Vénitiens tout cela abandonné, » dit Philippe de Comines, et advertis que le » roi estoit dedans la ville de Naples, ils m'en-» voyèrent querir, et me dirent ces nouvelles, » monstrant en estre joyeux; toutesfois ils di-» soient que ledit chasteau estoit bien fort garny, » et voyois bien qu'ils avoient bonne et seure » espérance qu'il tint, et consentirent que l'am-» bassadeur de Naples levast gens d'armes à Ve-» nise, pour envoyer à Brandis (Brindes), et » estoient sur la conclusion de leur ligue, quand » leurs ambassadeurs leur escrivirent que le » chasteau estoit rendu. Lors ils m'envoyèrent » querir derechef à un matin, et les trouvay » en grand nombre, comme de cinquante ou » soixante, en la chambre du prince qui estoit » malade de la colique; et il me conta ces nou-» velles de visage joyeux, mais nul en la com-» pagnie ne se savoit feindre si bien comme » lui. Les uns estoient assis seur un marchepied » des bancs, et avoient la tête appuyée entre » leurs mains, les autres d'une autre sorte; » tous démonstrans avoir grande tristesse au » cœur, et croy que quand les nouvelles vin-» drent à Rome de la bataille perdue à Cannes

<sup>(1)</sup> Comines. Liv. VII, ch. XIX, p. 251. — Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II, p. 33.

» contre Hannibal, les sénateurs qui estoient chap. cxv.

» demeurés, n'estoient pas plus esbahis, ne 1495.

» plus espouvantés qu'ils estoient. Car un seul

» ne fit semblant de me regarder, ni ne me

» dit un mot que lui. Et les regardois à grande

» merveille. Le duc me demanda si le roi leur

» tiendroit ce que toujours leur avoit mandé

» et que je leur avois dit. Je les asseurai fort

» que oui, et ouvris les voies pour demeurer

» en bonne paix, et m'offris fort de la faire te
» nir, espérant les oster de soupçon, et puis

» me départis. » (1)

Malgré l'abattement des seigneurs vénitiens, Comines comprit bien que la situation du roi, dans le fond de l'Italie, pouvoit devenir trèsdangereuse s'ils se déclaroient contre lui; et tandis que le duc de Milan faisoit encore des difficultés pour signer avec eux le traité d'alliance, il pressa Charles VIII, ou de faire venir de France de nouveaux renforts, s'il vouloit se maintenir lui-même dans le royaume, ou d'en ressortir au plus tôt avec son armée, avant qu'on lui barrât le chemin; et de laisser seulement des garnisons dans les places-fortes. En même temps il écrivit au duc de Bourbon, resté en France comme lieutenant du royaume, et à la marquise de Montferrat, pour les engager à

<sup>(1)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VII, ch. XX, p. 252.

1495. d'Orléans, qui étoit resté à Asti avec sa maison seulement : car cette ville étoit en quelque sorte la porte ouverte au roi pour rentrer en France; et si elle étoit prise, son danger pouvoit devenir extrême. (1)

« La ligue fut conclue, dit Comines, un soir » bien tard ». Ce fut le 31 mars 1495 (2). « Le » matin me demanda la seigneurie plus matin » qu'ils n'avoient de coutume. Comme je fus » arrivé et assis, me dit le duc qu'en l'honneur » de la Sainte Trinité, ils avoient conclu ligue » avec notre saint père le pape, les rois des » Romains et de Castille, eux et le duc de » Milan, à trois fins; la première pour desendre » la chretienté contre le Turk; la seconde, pour » la défense de l'Italie; la tierce, à la preser-» vation de leurs états, et que le fisse savoir » au roi. Et estoient assemblés en grand nom-» bre, comme de cent ou plus, et avoient les » têtes hautes, faisoient bonne chère (mine), » et n'avoient point contenances semblables à

<sup>(1)</sup> Mémoires de Comines. Liv. VII, ch. XX, p. 254. — On ne trouve pas moins de six lettres écrites du 14 su 20 avril, par le duc d'Orléans au duc de Bourbon, pour lui demander des secours. Elles sont rapportées dans Denys Godefroy. Hist. de Charles VIII, p. 700.

<sup>(2)</sup> Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II, p. 42.— Scipione Ammirato, Lib. XXVI, p. 210.— Cronica Ven. T. XXIV, p. 17.

» celles qu'ils avoient le jour qu'ils me dirent chap. xcv. » la prise du chasteau de Naples. Me dit aussi » qu'ils avoient escrit à leurs ambassadeurs qui » estoient devers le roi, qu'ils s'en vinssent, » et qu'ils prissent congé. L'un avoit nom mes-» sire Dominique Lorédan, et l'autre messire » Dominique Trevisan. J'avois le cœur serré, » et estois en grand doute de la personne du » roi, et de toute sa compaignie, et cuidois » leur cas plus prêt qu'il n'estoit, et aussi fai-» soient-ils eux; et doutois qu'ils eussent des » Allemands prêts; et si cela y eût été, jamais » le roi ne fût sorti d'Italie. Je me déliberai » ne dire point trop de paroles en ce courroux; » toutesfois ils me tirèrent un peu aux champs. » Je leur sis response que dès le soir avant, je » l'avois escrit au roi, et plusieurs fois, et que » lui aussi m'en avoit escrit, qu'il en estoit » adverti de Rome et de Milan. Ils me firent tout » estrange visage de ce que je disois l'avoir escrit » le soir au roi, car il n'est nuls gens au monde » si soupconneux, ne qui tiennent leurs con-» seils plus secrets; et par soupçons seulement » confinent souvent les gens; et à cette cause » le leur disois-je. Outre ce je leur dis l'avoir » aussi escrit à monseigneur d'Orléans, et à » monseigneur de Bourbon, asin qu'ils pour-» vussent Ast; et le disois espérant que cela » donneroit quelque délai d'aller devant Ast;

CHAP. XCV. » car s'ils eussent été aussi prêts comme ils se 1495 » vantoient et cuidoient, ils l'eussent pris sans » remède; car il estoit et fut mal pourvu de » long-temps après. » (1)

Mais tandis que Philippe de Comines attache quelque vanité à montrer comme il étoit bien informé, Pietro Bembo, l'historien vénitien, se complaît à peindre sa surprise et son effroi. « Encore, dit-il, qu'il y eût un si grand nom-» bre d'ambassadeurs, tant de citoyens appelés » aux négociations, et que le sénat eût été en-» gagé dans de si fréquentes délibérations, telle » avoit été cependant la vigilance du conseil des » dix, pour supprimer tout bruit public à cet » égard, que Philippe de Comines, envoyé de » Charles, quoiqu'il fréquentât chaque jour le » palais, et qu'il traitât avec chacun des am-» bassadeurs, n'en avoit pas eu le moindre » soupçon. Aussi, lorsque le lendemain de la » signature il fut appelé au palais, où le prince » lui communiqua la conclusion du traité et les » noms des confédérés, il en perdit presque l'en-» tendement. Cependant le doge lui avoit dit » que tout ce qu'on avoit fait n'avoit point » pour but de faire la guerre à personne, mais » de se défendre si l'on étoit attaqué. Ayant » enfin un peu repris ses esprits: Quoi donc,

(1) Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, chap. XX, p. 255.—Arnoldi Ferroni de gestis Francor. Lib. I, p. 12.

» dit-il, mon roi ne pourra pas revenir en char. xcv. » France? Il le pourra répondit le doge, s'il 1495.

» veut se retirer en ami; et nous l'aiderons

» de tout notre pouvoir. Après cette réponse,

» Comines se retira; et comme il sortoit du

» palais, qu'il avoit descendu le grand escalier

» et qu'il traversoit la place, il se tourna vers

» le secrétaire du sénat qui l'accompagnoit, le

» priant de lui répéter ce que le doge lui avoit

» dit, car il l'avoit tout oublié. » (1)

Le peuple de Venise célébra cette ligue le lendemain de sa signature par des réjouissances infinies; les fêtes recommencèrent encore le 12 avril, dimanche des Rameaux, jour où elle fut publiée en même temps dans tous les états confédérés (2). D'après les articles qui furent arrêtés, l'alliance devoit durer vingt-cinq ans, et avoir pour but de désendre la majesté du pontife romain, la dignité, la liberté, les droits de tous les confédérés, et les possessions de tous. Les puissances alliées devoient entre elles toutes mettre sur pied trente-quatre mille chevaux et vingt mille fantassins : savoir, le pape, quatre mille chevaux; Maximilien, six; le roi d'Espagne, la république de Venise et le duc de Milan, chacun huit. Chaque confédéré de-

<sup>(1)</sup> Petri Bembi Hist. Venetæ. Lib. II, p. 32.

<sup>(2)</sup> Diario Ferrarese. T. XXIV, p. 299.— Ryanaldi Annal. ecclesiast. 1495, §. 14. T. XIX, p. 441.

1495. le contingent ne seroit pas prêt, devoient le compenser en argent. De même, s'il étoit nécessaire d'employer une flotte, les puissances maritimes devoient la fournir, tandis que les frais devoient en être supportés par tous les alliés d'une manière proportionnelle. (1)

Mais à ces articles qui furent publiés, les confèdérés avoient joint des clauses secrètes, qui changeoient absolument la nature de l'alliance, et qui la préparoient pour une guerre offensive. Déjà Ferdinand et Isabelle avoient envoyé en Sicile une flotte de soixante galères, qui portoit six cents cavaliers et cinq mille fantassins; et ils avoient donné le commandement de ces troupes à Gonzalve de Cordoue, qui s'étoit illustré dans la guerre de Grenade (2). Les alliés convinrent que cette armée seconderoit Ferdinand de Naples, pour le faire remonter sur le trône, où ses sujets, désabusés de leur confiance en Charles VIII, le rappeloient déjà. Les rois d'Espagne s'étoient engagés, il est vrai, par le traité de Perpignan, à ne point empêcher le roi de France de tenter l'acquisition du royaume de Naples (3); mais

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. II, p. 88.— Pauli Jovii. L. II, p. 56. — Petri Bembi Hist. Ven. L. II, p. 32.— Andr. Navagiero, Storia Venez. T. XXIII, p. 1204.— Fr. Belcarii Comment. Rer. Gallic. Lib. VI, p. 157.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 56.

<sup>(3)</sup> C'est dans l'article 3 du traité de Perpignan que cet en-

ils y avoient ajouté la clause, qu'aucune condi- chap. xcv. tion ne seroit obligatoire, si elle se trouvoit préjudiciable à l'Église; et ils prétendoient que le royaume de Naples étant un fief ecclésiastique, ils ne pouvoient s'abstenir de le désendre, si le pape les invitoit à le faire (1). Les confédérés convinrent encore secrètement entre eux, que les Vénitiens attaqueroient les établissemens français sur les côtes du royaume de Naples, avec leur flotte qu'ils avoient portée à quarante galères, sous le commandement d'Antonio Grimani (2); que le duc de Milan arrêteroit les secours qui pourroient arriver de France, qu'il attaqueroit Asti, et qu'il en chasseroit le duc d'Orléans; que le roi des Romains et les rois d'Espagne attaqueroient pendant le même temps les frontières de France avec de puissantes armées, et qu'ils recevroient pour cette guerre des subsides des autres alliés. (3)

Maximilien faisoit aux états d'Italie des pro-

gagement est contenu, mais sans nommer cependant le roi de Naples. Les rois d'Espagne s'obligent seulement à présérer l'alliance de France: Aliis quibuscumque ligis et confederationibus factis vel faciendis, cum quocumque principe vel principibus...
VICARIO CHRISTI EXCEPTO. Denys Godefroy. Hist. de Ch. VIII, p. 664.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 87.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 56.— Andrea Navagiero, Storia Venez. T. XXIII, p. 1202.

<sup>(3)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 88.

276 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

chap. xcv. messes splendides; mais on s'aperçut bientôt qu'il n'apportoit à l'alliance qu'un grand nom. 1495. Il ne savoit mettre aucun ordre ni aucune économie dans l'administration de ses états héréditaires; et il ne pouvoit obtenir de l'Empire ni hommes ni argent, encore qu'il prétendît qu'il ne s'engageoit dans la guerre contre la France, que pour l'intérêt des fiess impériaux. La diète de Worms, en 1495, lui promit seulement cent cinquante mille florins assignés sur le denier commun qu'on devoit lever dans tout l'Empire, et qui ne fut payé presque nulle part; en sorte qu'au lieu de six mille chevaux et quatre mille fantassins qu'il avoit promis, il put à peiner lever trois mille hommes. (1)

Il n'y avoit peut - être aucun duc d'Italie qui ne fût réellement plus puissant que l'empereur, ou du moins dont la coopération ne fût beaucoup plus efficace. Aussi les puissances alliées auroient-elles fort desiré que l'Italie entière fût entrée dans la même confédération, et insistèrent-elles auprès du duc de Ferrare et des Florentins, pour qu'ils se réunissent à la ligue. Le duc de Ferrare le refusa (2); mais, pour se ménager des ressources auprès de tous les partis, il consentit à ce que son fils aîné, don Alfonse,

<sup>(1)</sup> Schmidt, Hist. des Allemands. Liv. VII, chap. XXVII, t. V, p. 369.

<sup>(2)</sup> Diario Ferrarese. T. XXIV, p. 298.

passât au service du duc de Milan, avec le titre cuap. 12. 12. de lieutenant-général de ses troupes, et le commandement de cent cinquante lances (1). Les Florentins, auxquels Louis Sforza offroit de leur envoyer une armée, pour les défendre contre Charles VIII à son retour, et de les seconder ensuite pour recouvrer Pise et toutes leurs forteresses, refusèrent constamment de se détacher d'un prince dont ils avoient cependant si fort lieu de se plaindre. Ils aimèrent mieux attendre de lui la restitution de leurs provinces, que de la lui arracher de force, à l'aide d'alliés dont ils se défioient plus encore. (2)

Cependant tous les confédérés faisoient avec activité leurs préparatifs de guerre : les Vénitiens appeloient un grand nombre de stradiotes ou de chevau-légers, de l'Épire, de la Macédoine, et du Péloponnèse; Louis Sforza avoit envoyé beaucoup d'argent en Souabe, pour y lever des troupes mercenaires; Maximilien promettoit qu'il passeroit en Italie avec ces redoutables bataillons allemands, dont les Français avoient éprouvé la valeur en 1492, dans les plaines de l'Artois. Bajazet II offroit aux Vénitiens de les seconder de toutes ses forces par terre et par mer contre les Français (3). Le sultan n'étoit

<sup>(1)</sup> Diario Ferrarese, p. 302.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 89.— Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 210.

<sup>(3)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 56.

278 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCV. pas compris dans l'alliance; elle sembloit même, 1495. d'après le traité public, être faite contre lui: cependant son ambassadeur avoit pris part à toute la négociation; et après sa mission finie, il étoit resté à Venise pour assister aux fêtes par lesquelles on célébra la publication de la ligue (1). De toutes parts l'Europe prenoit une apparence hostile pour les Français; et Philippe de Comines, qui depuis long-temps avertissoit son maître de l'orage qui se formoit, étant encore resté un mois à Venise, depuis la signature de la ligue, se mit en chemin pour aller au-devant de Charles, par les états du duc de Ferrare, de Jean Bentivoglio et des Florentins. Il fut ac-. cueilli par eux comme l'ambassadeur d'un monarque allié, tandis que son départ de Venise fut en quelque sorte le signal de la rupture de toute négociation. (2)

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VII, ch. XX, p. 259.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 260.

## CHAPITRE XCVI.

Charles VIII abandonne le royaume de Naples; il traverse Rome et la Toscane; il s'ouvre un passage à Fornovo, malgré les confédérés, et parvient jusqu'à Asti. Il traite à Verceil avec le duc de Milan, délivre le duc d'Orléans assiégé dans Novarre, et repasse les Alpes.

1495.

Quelque mépris que Charles VIII et sa cour CHAP. XCVI. eussent conçu pour la nation italienne, depuis leur facile victoire, ils avoient senti cependant qu'ils avoient besoin de s'assurer l'affection du peuple, pour maintenir dans l'obéissance le royaume qu'ils avoient conquis. Charles VIII avoit en effet cherché à le gagner par une ordonnance qui, réduisant les impôts à ce qu'ils étoient au temps des rois angevins, déchargeoit le royaume de près de deux cent mille ducats de contributions (1); mais comme il avoit accordé cette grâce avec la légèreté qui le carac-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 89. - Mémoires de Phil. de Comines. Liv. II, ch. XVII, p. 230.

chap. xevi térisoit, sans calculer les besoins de l'état, ni les rapports entre les revenus et les dépenses, il n'inspira par elle aucune confiance, d'autant plus qu'on voyoit, dans tout le reste de son administration, la rapacité de tous ses subordonnés, leur désordre, et leur mépris absolu pour toutes les lois et les coutumes de la nation. Le royaume de Naples étoit la seule contrée de l'Italie où les institutions féodales eussent conservé une grande vigueur; Alfonse I les avoit confirmées par de nouvelles concessions qu'il avoit faites aux gentilshommes. Les provinces dépendoient presque absolument de la noblesse; et, pour s'assurer du royaume, il falloit, ou gagner l'affection des grands, en conservant l'organisation antique, ou rendre les communes indépendantes d'eux, et, en les affranchissant, leur donner une importance qu'elles n'avoient encore jamais eue. Mais les Français, n'écoutant que leurs préjugés, étoient plutôt disposés à augmenter l'esclavage du tiers-état; et cependant ils avoient offensé toute la noblesse.

> Après avoir publié son édit sur la remise des impositions, le roi ne s'occupa plus que des fêtes et des tournois où il croyoit briller; et tous ses courtisans ne songèrent qu'aux moyens les plus rapides de faire leur fortune. Ils demandoient avec importunité tous les emplois,

tous les titres, tous les fiefs demeurés à la dis-chap. xcvi. position de la couronne; et Charles VIII, qui ne savoit rien refuser, leur accordoit souvent ce dont il n'avoit point le droit de disposer; il envahissoit les propriétés particulières, et blessoit, dans leurs intérêts ou dans leurs affections, les peuples dont il disposoit si légèrement. Cette inconsidération lui fit perdre les deux villes de Tropea et Amantea, qui, plutôt que de se soumettre au seigneur de Precy, auquel il les avoit données, relevèrent les bannières d'Aragon (1). Il ne songea point à réduire ces deux villes lorsqu'il le pouvoit : bientôt après, les Espagnols débarqués de Sicile y mirent garnison; d'autres s'établirent à Reggio de Calabre: on relevoit de même les enseignes d'Aragon en Pouille, où l'on ne voyoit point arriver de troupes françaises, et où l'on étoit déjà averti de la signature de la ligue et de la prochaine arrivée d'Antonio Grimani avec la flotte vénitienne; enfin Otrante ouvrit ses portes à don Frédéric, qui avoit établi son quartier-général à Brindes. (2)

Mais c'étoit surtout la haute noblesse qui étoit mécontente. Une partie de ce corps puis-

<sup>(1)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VII, chap. XVI, p. 226.

<sup>(2)</sup> Ibid. Liv. VIII, chap. I, p. 262. — Fr. Belcarii Comment. Rer. Gallic. Lib. VI, p. 155.

CHAP. XCVI. sant croyoit avoir acquis des droits à la reconnoissance des Français par son long dévoue-1495. ment à la maison d'Anjou; une autre saisoit valoir ses services tout récens, et même la facilité avec laquelle elle avoit abandonné le parti d'Aragon, auquel elle avoit été attachée. Les uns et les autres, accoutumés à être connus, à être craints de leurs souverains, comptoient sur de puissans souvenirs, dans un pays où tant d'affections et tant de haines étoient héréditaires. Ils étoient humiliés et offensés de voir que ni le roi, ni aucun seigneur français, ne connoissoient leurs noms, et leurs anniens intérêts, ou leurs anciens services. Obligés d'expliquer sans cesse ce qu'ils étoient, ce qu'ils avoient droit de prétendre, et les injustices qu'on leur faisoit, ils ne trouvoient personne qui les écoutât, qui les comprit, qui les aidât à faire redresser leurs torts; et avant qu'ils eussent obtenu raison d'un premier passe-droit, un nouvel édit du roi, une nouvelle concession qu'il faisoit à quelque seigneur français, leur apportoit une nouvelle offense. Lorsqu'ils vouloient parvenir à Charles VIII, ils avoient la plus grande peine à obtenir audience : on les laissoit languir dans les antichambres; et quand enfin ils étoient admis, ils éprouvoient une difficulté bien plus grande encore, celle d'engager ce jeune roi, toujours dissipé, toujours

ennemi du travail et incapable d'attention, à CHAP. XCVI. fixer son esprit, et à parler d'affaires. (1)

On avoit détesté la tyrannie, la fausseté et l'avarice des rois aragonais; mais les avantages qui étoient attachés à l'administration régulière, économe et bien informée, de ces rois, avantages auxquels on n'avoit fait aucune attention pendant sa durée, devinrent frappans par le contraste. Le souvenir de Ferdinand II, auquel on ne pouvoit adresser aucun des reproches qui pesoient sur son père et sur son aïeul, devenoit cher par la granden de sa chute, per la neblesse avec laquelle on lui voyoit supporter son malheur, et par le courage, la magnanimité, et la douceur en même temps, qu'il avoit manifestés pendant le peu de jours qu'avoit duré son règne. Après s'être promis du retour de l'ancienne race française un bien-être et des avantages qu'il ne dépend d'aucun prince d'assurer à aucun peuple, on étoit d'autant plus frappé de l'incapacité du roi, de son inapplication, de sa paresse, du désordre inouï de sa maison, de l'impossibilité d'avoir accès auprès de lui; de l'orgueil et de l'insolence de ses courtisans, qui méprisoient une nation qu'ils venoient gouverner, et à laquelle ils ne s'étoient jamais montrés que dans les rangs ennemis.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 89.

CHAP. XCVI. Le dégoût du présent inspiroit le regret d'un passé qu'on avoit cru intolérable. Celui qu'on avoit si long-temps appelé tyran, avant même qu'il montât sur le trône, avoit dans son exil cessé d'être odieux. On se rappeloit les victoires qu'il avoit remportées à la tête d'armées nationales, en Toscane, à Otrante, et au pont de Lamentana; et l'on préféroit le joug ancien affermi par des conquêtes, au joug nouveau qui n'étoit établi que par les défaites de l'armée et la honte de ses chefs. Une nation se soumet plutôt encore à être opprimée qu'à être méprisée et rendue méprisable par ceux qui la gouvernent. Le nom, jusqu'alors si odieux, d'Alfonse, n'inspiroit plus d'effroi : on appeloit juste sévérité cette même, conduite qu'on avoit si long-temps qualifiée de cruauté; et l'on croyoit voir une preuve de sincérité dans ces déportemens taxés si souvent d'orgueil et de hauteur. (1)

Tandis qu'une fermentation universelle étoit la conséquence de la comparaison entre les anciens et les nouveaux maîtres, les Français, rassasiés de leurs victoires, soupiroient déjà après leur retour dans leur patrie. Ils croyoient avoir assez fait pour leur gloire; et ils languissoient d'aller jouir de celle qu'ils avoient acquise aux

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 90.

yeux de leurs compatriotes, et surtout des cuar. xcvi. femmes. Ceux qui étoient demeurés à la cour ou à l'armée, tout comme ceux qui étoient épars dans les provinces, sentoient également qu'ils n'étoient là qu'en passant. Ils ne songeoint point à plaire à leurs administrés, à faire au milieu d'eux un établissement durable, ou à y laisser une bonne réputation. Leurs yeux étoient toujours tournés vers la France; et tous leurs projets, toute leur ambition, se rapportoient à leur retour. Cette disposition étoit déjà universelle avant que l'on connût à Naples la ligue des puissances qui se fortifioient dans le nord de l'Italie. Mais dès que la nouvelle en fut parvenue au roi, tous ses conseillers sentirent également la nécessité de le ramener en France, avant que le chemin lui en fût fermé par des forces supérieures. (1)

Charles VIII, qui négocioit depuis long-temps avec Alexandre VI pour obtenir de l'Église l'investiture du royaume de Naples, lorsqu'il vit la nécessité de repartir, offrit de se contenter d'une investiture qui seroit donnée avec la ' clause : sans préjudice des droits de tout autre prétendant; et ne pouvant l'obtenir même à cette condition, il résolut d'y suppléer par une autre cérémonie. Il fit, le 12 mai, son entré à Naples,

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 90. -- Fr. Belcarii Comm. Lib. VI, p. 156.

char. xcvi. couvert d'un manteau impérial, tenant le globe
1495. de la main droite et le sceptre de la gauche,
et accompagné par toute la noblesse française et
napolitaine; il se rendit, avec ce cortége, à
l'église de Saint-Janvier, où il fit serment aux
Napolitains de les gouverner et entretenir en
leurs droits, libertés et franchises. Il fit chevaliers un grand nombre de jeunes gentilshommes qui lui demandèrent cette grâce; et,
sans avoir été autrement couronné, ou avoir
recu l'investiture de l'Église, il se retira en son
palais. (1)

Jean Jovianus Pontanus, le plus célèbre, à cette époque, des hommes de lettres napolitains, fut choisi par Charles VIII pour faire un discours au peuple, le jour de son inauguration. Cet homme, qui avoit été élevé par les faveurs des rois d'Aragon, et qui avoit été comblé de leurs bienfaits, ne consulta que sa vanité de rhéteur, et ne songea qu'à la pompe de ses phrases, non aux sentimens qui devoient l'animer. Il parla du prince français avec autant d'emphase, des Aragonais avec autant d'amertume, que si le premier avoit en effet comblé tous les vœux du peuple, et que si les seconds n'avoient droit de sa part à aucune reconnois-

<sup>(1)</sup> André de La Vigne, Journal de Charles VIII, dans Denys Godefroy, p. 147:—Fr. Belcarii Comment. Rer. Gallic. L. VI, p. 159.

sance. Cette bassesse étoit un vice commun chez CHAP XCVI. les gens de lettres de ce siècle, qui, nourris, 1495. comme les anciens troubadours, des bienfaits des grands seigneurs, n'avoient ni dignité de caractère, ni indépendance. Cependant le public fut révolté de la conduite de Pontanus, et sa réputation littéraire elle-même en fut diminuée. (1)

L'inauguration de Charles VIII étoit en quelque sorte le dernier acte de souveraineté qu'il avoit intention d'exercer à Naples; car il étoit résolu à partir huit jours après. Il nomma pour son vice-roi Gilbert de Montpensier, de · la maison de Bourbon, brave chevalier, mais qui manquoit de talens, de connoissances, et surtout d'activité : jamais il n'étoit levé avant midi, encore que de son temps on ne fût point accoutumé aux heures tardives que la mode a introduites aujourd'hui (2). D'Aubigny, de la maison Stuart d'Écosse, que Charles VIII avoit fait connétable du royaume, comte d'Acri et marquis de Squillace, fut nommé lieutenant du roi en Calabre. C'étoit, dit Comines, un chevalier sage, bon et honorable; et les Italiens lui donnent aussi le premier rang parmi les généraux de l'armée française. Étienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, grand-chambellan de Na-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 93.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VIII, ch. I, p. 264.

du royaume, fut chargé du commandement de Gaëte. Il avoit, dit Comines, plus de faix qu'il ne pouvoit et n'est sceu porter. Un gentilhomme lorrain, nommé don Julien, fut laissé à Santo-Angelo avec le titre de duc; Gabriel de Montfaulcon, à Manfredonia; Guillaume de Villeneuve, à Trani; Georges de Silly, à Tarente; le bailli de Vitry, à l'Aquila, et Graziano Guerra, à Sulmone, dans les Abruzzes. (1)

Charles VIII partagea son armée entre ces différens chefs. Il leur laissa la moitié des Suisses, un partie des Gascons, huit cents lances françaises; et environ cinq cents hommes d'armes italiens, que commandoient le préset de Rome, frère du cardinal de La Rovère, Prosper et Fabrice Colonna, et Antonello Savelli. Ces grands seigneurs italiens, les plus renommés parmi ceux qui faisoient le métier de condottieri, étoient aussi ceux que le roi avoit le plus cherché à s'attacher. Il avoit surtout comblé de faveurs les Colonna : il avoit donné à Fabrice les comtés d'Albi et de Tagliacozzo; à Prosper, le duché de Tragitto, la ville de Fondi, et plusieurs châteaux enlevés aux maisons des Gaetani et des Conti. Parmi les nobles napolitains il

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 57. — Fr. Belcarii Comment. Rer. Gallicar. Lib. VI, p. 160. — Arnoldi Ferroni Lib. I, p. 13.

1495.

comptoit surtout sur le prince de Salerne, et chap. xcvi. son frère le prince de Bisignano, qui avoient vécu long-temps à la cour de France, comme émigrés, et qui ne pouvoient avoir d'autres intérêts que les siens. Il avoit rendu au premier la charge de grand amiral; et comme il le connoissoit autant qu'aucun de ses courtisans français, il l'avoit traité avec la même faveur (1). Mais il n'avoit pas pris pied assez solidement en Italie, pour espérer que les Italiens se défendissent par eux-mêmes; et après avoir partagé son armée, il ne laissoit point assez de monde dans le royaume pour le garder, et il n'en emmenoit point assez avec lui pour être assuré de s'ouvrir un passage.

Ce fut le 20 mai, après midi, que Charles partit de Naples pour retourner en France. Il menoit avec lui huit cents lances françaises, sans compter les deux cents gentilshommes de sa garde, Jean-Jacques Trivulzio, avec cent hommes d'armes italiens, trois mille fantassins suisses, mille Français et mille Gascons; et il devoit être rejoint en Toscane par Camille Vitelli et ses frères, avec deux cent cinquante hommes d'armes (2). Le même soir il alla coucher à Averse, prenant la route de Rome.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 91. - Fr. Belcarii. Lib. VI, p. 160.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 91. — Pauli Jovii Hist. sui 19 TOME XII.

Il avoit envoyé devant lui l'archevêque de CHAP. XCVI. 1495. Lyon, pour prier le pape de l'attendre à Rome, l'assurer que c'étoit en sils obéissant de l'Église, qu'il désiroit s'approcher de lui, et que comme il n'apportoit que des intentions pacifiques, toutes leurs dissicultés seroient arrangées dès la première conférence (1). D'autre part le duc de Milan et les Vénitiens, pour affermir Alexandre dans leur alliance, lui avoient déjà envoyé mille chevau-légers et deux mille fantassins. Ils furent sur le point d'y joindre encore mille gendarmes; cependant ils trouvèrent imprudent d'éloigner si fort leurs différens corps d'armée, et surtout d'en confier un aussi important à la foi d'un homme qu'aucun serment ne pouvoit lier, et qui à l'heure même traitoit avec leurs ennemis. Ils engagèrent donc le pape à se retirer lorsque Charles approcheroit; et en effet Alexandre VI, accompagné par le collége des cardinaux, par deux cents hommes d'armes, mille chevau-légers et trois mille fantassins, sortit de Rome le 30 mai, se dirigeant sur Orvieto, taudis que le roi y entra le 1er de juin. (2)

temp. Lib. II, p. 47. — Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, chap. II, p. 266.

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. 11, p. 57.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lih. II, p. 94. — André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 150. — Bern. Oricellarii de bello

Charles VIII ne vouloit point se montrer à chap. xcvi. Rome en ennemi; et de son côté le pape évitoit 1494-toute hostilité. Le château Saint-Ange étoit défendu par une forte garnison; mais en même temps Alexandre avoit laissé à Rome le cardinal de Saint-Anastase, pour y recevoir le monarque avec honneur, et lui offrir un logement au Vatican. Charles ne l'accepta pas; et il alla se loger dans le quartier nommé le Borgo. (1)

Charles VIII ne demeura que trois jours à Rome : quelque mécontent qu'il fût du pape, au lieu d'écouter ses ennemis, qui proposoient encore de le faire déposer, il essaya de le fléchir, en faisant remettre à ses officiers les forteresses de Civita-Vecchia et de Terracina; il garda cependant celle d'Ostie, qu'il consigna ensuite au cardinal de Saint-Pierre ad Vincula. Son armée étoit moins que lui disposée à de tels ménagemens: elle se dirigea sur trois colonnes, de Rome vers la Toscane; et à son passage elle ravagea une grande partie du territoire de l'Église, pilla Toscanella, et en massacra tous les habitans (2).

Italico, p. 73. — Andrea Navagiero stor. Venez. T. XXIII, p. 1204. — Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II, p. 33.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 94.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 57.— Fr. Guicciardini L. II, p. 94.— André de La Vigne, Journal, p. 151.— Petri Bembi Hist. Venet. Lib. II, p. 34.— Annal. eccles. Raynaldi. 1495, §. 22, 23, p. 444.— Arnoldi Ferroni. Lib I, p. 14.

ors le pape, effrayé, se retira d'Orvieto à Péise, avec l'intention de s'enfuir à Ancône, et là par mer à Venise, si le roi continuoit plus g-temps à suivre la même route que lui. Mais Charles VIII, après avoir traversé l'État l'Église, prenoit sa route par la Toscane. Le juin il fit son entrée à Sienne; c'est là qu'il it ordonné à Philippe de Comines de venir rencontrer. Dès qu'il le vit, il lui demanda riant si les Vénitiens songeoient réellement e combattre; et quoique son ambassadeur surât qu'ils auroient quarante mille hommes s les armes, il n'eu tint compte : « car toute compagnie étoient jeunes gens, et ne royoient point qu'il fût autres gens qui porassent armes (1) ». En effet, au lieu de se sser d'avancer, et de prévenir le rassemblent de tous ses ennemis, surtout des Allends, qui étoient les plus à craindre, il s'ara six jours à Sienne, pour s'occuper des ables de cette ville, où le mont du peuple celui des réformateurs étoient jaloux de celui Neuf, et vouloient forcer ce dernier à licier une garde de trois cents hommes, qui étoit uniquement dévouée (2). M. de Ligny, la maison de Luxembourg, un des favoris

Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, ch. II, p. 267.
Orlando Malavolti storia di Siena. P. III, Lib. VI, f. 101.
Ilegretto Allegretti diari Sanesi, p. 847.

de Charles VIII, se figura qu'il pourroit tirer cuap. xcvi. parti de ces dissensions, pour obtenir la souveraineté de Sienne. Quelques factieux siennois l'encouragèrent dans cette espérance; et le roi, qui avoit plus besoin que jamais de toutes ses forces pour lui-même, laissa cependant trois cents hommes à Sienne, sous le commandement de Gaucher de Tinteville, pour garder cette prétendue souveraineté de Ligny. Celui-ci fut en effet nommé capitaine-général de la république, avec vingt mille florins d'appointemens par année, en retour de ce que le roi s'engageoit à garantir aux Siennois tout leur territoire, à la réserve de Montepulciano. Mais, avant la fin de juillet, de nouveaux soulèvemens avoient chassé de Sienne le lieutenant de Ligny et tous les Français. (1)

En même temps les Florentins avoient entamé avec Charles VIII de nouvelles négociations, pour obtenir de lui qu'il leur rendît Pise, selon ses précédentes promesses. Ils lui offroient pour cela, non-seulement de lui payer les trente mille florins que d'après leur traité ils lui devoient encore, mais de lui en prêter de plus soixante et dix mille, et de le faire accompagner jusqu'à

<sup>(1)</sup> Orlando Malavolti storia di Siena. P. III, Lib. VI, f. 101. — Franc. Guicciardini. Lib. II, p. 95. — Mémoires de Comines. L. VIII, chap. II, p. 269. — Allegretto Allegretti diari Sanesi. p. 849 et 853.

CHAP. XCVI. Asti, par Francesco Secco, leur capitaine, avec trois cents hommes d'armes et deux mille fantassins. A n'écouter que la politique, Charles recueilloit de grands avantages en acceptant ces propositions; et comme de plus il s'agissoit d'exécuter des engagemens signés de lui, et confirmés par serment, aucun de ses conseillers ne trouvoit de motifs à alléguer pour s'y opposer. Cependant les Pisans avoient inspiré une telle pitié à tous les capitaines suisses et français qui les avoient vus de près, leur situation étoit si malheureuse, et leur confiance dans le roi si entière, que Charles ne pouvoit se résoudre à les livrer à leurs ennemis. Selon son usage, il ajourna ce qu'il ne savoit comment décider. Il donna ordre aux ambassadeurs florentins de le suivre à Lucques, assurant qu'il prendroit dans cette ville une résolution qui les contenteroit. (1)

Charles VIII n'étoit pas encore déterminé sur la route qu'il devoit prendre pour traverser la Toscane. Les Florentins, qui avoient eu si peu de raisons d'être contens de lui, ne se soucioient point de le recevoir de nouveau dans leurs murs. Ils étoient surtout alarmés par l'avis qu'ils avoient reçu, que Pierre de Médicis s'étoit échappé de Venise, qu'il avoit joint Chartoit échappé de Venise, qu'il avoit joint Char-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. II, p. 95. — Phil. de Comines. Mémoires. Liv. VIII, chap. II, p. 268.

1495.

les VIII, qu'il suivoit ce monarque à son retour, CHAP. XCVI. et qu'il comptoit profiter de son passage à Florence pour se faire réinstaller dans sa première autorité. Une lettre interceptée de Pierre de Médicis à Pierre Corsini, ne laissoit aucun donte sur ce projet; l'exemple de la seigneurie demandée à Sienne en faveur de Ligny, confirmoit encore ces craintes. Les Florentins, qui jusqu'alors avoient supporté avec une étrange patience les injustices, l'orgueil et la négligence du roi des Français, montrèrent pour la défense de leur liberté une décision inattendue. Ils se fournirent rapidement d'armes et de soldats qu'ils firent entrer dans leur ville : ils barricadèrent toutes leurs rues, à la réserve d'une seule; et, sans avoir voulu s'associer à la ligue, ils appelèrent cependant des troupes vénitiennes à leur aide (1); enfin ils firent déclarer au roi que, déterminés à mourir tous pour la défense de leur liberté, non-seulement ils ne permettroient jamais à Pierre de rentrer dans leur ville, mais même de traverser leur territoire. Charles VIII céda sur ce point; il donna ordre à Pierre de Médicis de se rendre à Lucques sans toucher au territoire florentin; Gherardo Corsini et Nicolas Pazzi l'accompagnèrent avec

<sup>(1)</sup> Lettres de Pietro Delphino à Augustin Barbadigo, doge de Venise, du 7, du 17 et du 21 juin. Raynaldi Annal. eccl. T. XIX, p. 444, §. 24-26. -- Bern. Oricellarii Comm. p. 75.

296 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

cuar. xcvi. un héraut d'armes, pour s'assurer que cet ordre 1495. fût exécuté. (1)

Cependant Charles s'avança de Sienne à Poggibonzi; il y rencontra le frère Jérôme Savonarole, envoyé de nouveau par la république florentine en ambassade auprès de lui. Ce moine employant, selon son usage, l'autorité divine au lieu de motifs politiques, tança le roi des désordres qu'avoit commis son armée, de son mépris pour des sermens prêtés sur les autels, de sa négligence à réformer l'Église, œuvre pour laquelle Dieu l'avoit appelé en Italie, et l'y avoit conduit comme par la main. Il l'avertit que s'il ne se repentoit pas, que s'il ne changeoit pas de conduite, Dieu ne tarderoit pas à l'en punir d'une manière sévère; et l'on crut voir ensuite l'accomplissement de cette menace dans la mort du dauphin. Charles, troublé par ces prophéties, abandonna la route de Florence, et prit celle de Pise. (2)

Il ne sut pas plus tôt arrivé dans cette ville, qu'il s'y vit entouré par un peuple tout en larmes : les hommes, les semmes, les ensans se précipitoient autour de lui à genoux; ils le supplioient de les sauver; ils lui rappeloient que

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 213.

<sup>(2)</sup> Fr Guicciardini. Lib. II, p. 98. — Vita del Padre Savonarola. Lib. II, §. 15, p. 82. — Mém. de Comines. Liv. VIII, chap. III, p. 270. — Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 214.

1495.

c'étoit à lui qu'ils devoient leur liberté, que leur CHAP. XCVI. confiance en sa parole royale les avoit engagés à se compromettre sans retour avec les Florentins; en sorte que si le joug qu'ils portoient étoit déjà intolérable avant leur révolte, il deviendroit plus lourd encore à l'avenir, parce que leurs oppresseurs croiroient avoir à se venger. En même temps, comme tous les officiers de l'armée étoient logés dans les maisons des bourgeois, chaque famille pisane entouroit son hôte, lui racontoit ses souffrances passées, se recommandoit à lui, et imploroit sa miséricorde avec des sanglots. Déjà tous ceux qui avoient été envoyés successivement à Pise par le roi avoient été gagnés par les Pisans; et ils se joignirent aux habitans de la ville pour solliciter la compassion de leurs frères d'armes. On ne sauroit se figurer à quel point l'armée française fut émue par ces sollicitations, et avec combien d'ardeur ces hommes assez durs, souvent assez féroces, embrassèrent une cause qui leur étoit étrangère. Le cardinal de Saint-Malo, le maréchal de Gié, et le président de Gannay, qu'on savoit avoir insisté pour la restitution de Pise, furent menacés par des soldats et des archers, et accusés de s'être laissé gagner par l'argent des Florentins. Ciuquante gentilshommes de la maison du roi, portant leur hache au col, vinrent le trouver dans la chambre où il jouoit aux tables avec M. de

298 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES.

CHAP. XCVI. Piennes; Sallezard, l'un d'eux, porta la parole; il sollicita le roi en saveur des Pisans, et 1495. il accusa de trahison ceux qui leur étoient contraires : plutôt que de laisser le besoin d'argent réduire le roi à une action déshonorante pour le nom français, il offrit, de la part de toute l'armée, l'abandon des soldes arriérées, et même les colliers et les chaînes d'argent dont les officiers étoient parés. Si le roi avoit été digne de sa brave armée, il auroit cherché à se dégager honorablement des paroles contradictoires qu'il avoit imprudemment données, à traiter, à des conditions équitables, une réconciliation entre les Pisans et les Florentins, à garantir la liberté des premiers, en accordant quelque chose aux droits des seconds, et à profiter de ce que la possession des citadelles le rendoit arbitre absolu de Pise, pour n'ordonner rien que de juste et d'avantageux aux deux partis. Au lieu de prendre une décision ferme, il se montra embarrassé; il se refusa à faire aux Pisans aucune nouvelle promesse, et il fit dire aux ambassadeurs florentins qui l'attendoient à Lucques, de partir pour Asti, où il les retrouveroit. (1)

(1) Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 99.— Mém. de Comines Liv. VIII, chap. IV, p. 273.— Pauli Jovii Hist. sui tempor. Lib. II, p. 61.— Arnoldi Ferroni de rebus gestis Gallor. Lib. I, p. 14.— Scipione Ammirato, Lib. XXVI, p. 215.— Franc. Belcarii Commentar. Lib. VI, p. 164.— André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 154.

1495.

Mais, sans prendre de résolution pour l'ave-chap. xcvi. nir, Charles VIII satisfit les amis des Pisans, par le choix des commandans qu'il donna aux forteresses de la ville et de son territoire. Il les prit tous parmi les gens dévoués à Ligny, le grand avocat des Pisans. Il donna le commandement de la citadelle, dont il avoit changé la garnison, à un serviteur du duc d'Orléans et de Ligny, Rostec de Balzac, seigneur d'Entragues, qu'on ne jugeoit pas digne d'une telle confiance. Il laissa sous ses ordres les citadelles de Librafratta, de Pietra-Santa et de Mutrone. Il confia Sarzane au bâtard de Roussi, serviteur de Ligny, et Sarzanello à une autre des créatures du même comte. Le roi se reposa quatre ou cinq jours à Pise; et il y laissa, de même que dans les autres forteresses de Toscane, des soldats dont il devoit bientôt sentir qu'il avoit lui-même besoin. (1)

Cependant la situation de l'armée française devenoit de jour en jour plus inquiétante. Les hostilités avoient commencé en Lombardie; et c'étoient les Français qui en avoient donné le ` signal. Les Vénitiens avoient protesté qu'ils n'attaqueroient point le roi à son retour, et qu'ils se tiendroient prêts seulement pour défendre le duc de Milan contre quiconque entrepren-

<sup>(1)</sup> Mémoires de Comines. Liv. VIII, chap. IV, p. 274.

CHAP. XCVI. droit quelque chose à son désavantage (1). Sur 1495. ces entrefaites, le duc d'Orléans, demeuré à Asti, surprit Novarre; et la nouvelle en fut portée à Charles VIII avant qu'il eût quitté Sienne.

Le roi avoit donné les ordres les plus précis au duc d'Orléans de respecter le territoire milanais, et de se tenir tranquille à Asti. Mais Louis Sforza, après la conclusion de la ligue à Venise, étoit bien aise d'engager les Vénitiens au combat en provoquant son rival. Il fit marcher de son côté sept cents hommes d'armes, et trois mille fantassins sous les ordres de Galeaz de San-Severino; et il sit sommer le duc d'Orléans de s'abstenir de prendre le titre de duc de Milan, titre que le duc Charles d'Orléans, père de celui qui vivoit alors, avoit déjà porté, comme héritier de Valentine Visconti : il le requit en même temps d'empêcher de nouvelles troupes françaises de descendre en Italie, et de consier la garde d'Asti à Galeaz de San-Severino, que le roi avoit décoré l'année précédente de son ordre de Saint-Michel, et qu'il avoit ainsi désigné comme un homme en qui il prenoit confiance (2). Le duc d'Orléans, loin de se laisser intimider par cette arrogance, ou par l'énumération des forces que la ligue mettoit en campagne contre lui, attaqua

<sup>(1)</sup> Mémoires de Comines. L. VIII, ch. II, p. 267.

<sup>(2)</sup> Franc. Guicciardini. Lib. II, p. 96.

le premier la bourgade et le château de Gualfi-chap. xcvi. nara dans le marquisat de Saluces, et força San- 1495. Severino à se retirer à Non, château du duc de Milan, peu éloigné d'Asti.

Cependant Sforza, qui s'étoit engagé à faire venir beaucoup de troupes d'Allemagne, n'avoit point envoyé dans cette contrée assez d'argent pour les solder. L'armée de San-Severino diminuoit par les désertions; celle du duc d'Orléans s'augmentoit tous les jours par les renforts qu'il recevoit de France : elle étoit forte de trois cents lances, trois mille fantassins suisses et autant de Gascons. Déjà assuré de l'avantage du nombre, il prêta l'oreille aux propositions des mécontenș de Novarre, dont les chefs Opicino Caccia et Manfredo Tornielli avoient éprouvé de la part de Sforza les plus criantes injustices dans leurs propriétés. Ces deux gentilshommes ouvrirent, le 11 juin, les portes de Novarre aux Français, et y reçurent le duc d'Orléans avec toute son armée. (1)

La surprise de Novarre répandit une extrême terreur dans tout l'État de Milan : si le duc d'Orléans s'étoit aussitôt après porté en avant avec ses troupes, il auroit probablement causé une révolution en Lombardie. L'empoisonnement

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 62. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 97. — Fr. Belcarii Comment. rer. Gall. Lib. VI, p. 162. — Arnoldi Ferroni. Lib. II, p. 20.

CHAP. XCVI. supposé de Jean Galeaz avoit aliéné de Louis-1495. le-Maure tous les cœurs, et donnoit bien plus d'amertume aux plaintes qu'excitoit le poids des impôts ou les injustices du gouvernement; mais le duc d'Orléans ne fut pas bien informé de la disposition des esprits ou des forces de ses adversaires. Avant de se compromettre, il crut devoir s'assurer de la forteresse de Novarre, qui ne se rendit à lui que six jours après la ville; ce retard donna le temps à Galeaz de San-Severino de conduire son armée à Vigevano, d'y recevoir tous les renforts qu'il put rassembler dans le voisinage, et d'y être joint bientôt après par un corps d'armée que Sforza avoit d'abord destiné au camp vénitien dans l'État de Parme, comme par un bataillon de stradiotes que lui céda la seigneurie de Venise. Mille chevaux et deux mille fantassins allemands vinrent encore se réunir à San-Severino; et le duc d'Orléans, ayant laissé échapper le moment favorable pour attaquer, fut réduit à se tenir sur la défensive, et à s'enfermer dans Novarre. (1)

> La première nouvelle de la surprise de Novarre, avoit causé beaucoup de joie au roi et à l'armée française; mais lorsque les difficultés dans lesquelles le duc d'Orléans se trouvoit en-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 97. — Pauli Jovii Hist. Lib II, p. 63.—Ph. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, ch. IV, p. 276. — Fr. Belcarii Comment. Lib. VI, p. 162.

1495.

gagé furent connues, les plus sages sentirent que CHAP. XCVI. la position du roi en étoit devenue beaucoup plus critique. Cependant Charles VIII n'avançoit que lentement; il vouloit se donner le temps de jouir des fêtes qu'on lui préparoit dans chaque ville, et des flatteries qu'on lui adressoit. Il étoit parti le 23 juin de Pise par Lucques; et il n'arriva que le 29 à Pontrémoli (1). Un de ses motifs pour traverser si lentement la Toscane, étoit l'entreprise sur Gènes dont on l'occupoit. Les cardinaux de La Rovère et Frégoso suivoient le camp de Charles avec Hybletto de Fieschi: tous trois émigrés de Gènes, ils avoient dans la force de leur parti la consiance, qui trompe presque toujours les émigrés; si on leur donnoit quelques troupes pour se présenter devant Gènes, ils se faisoient forts d'y exciter une révolution. Ils comptoient rassembler de nombreux partisans dans les montagnes, soulever les villes, et en chasser facilement les Adornes. En vain les conseiller, du roi lui représentoient combien il étoit imprudent de partager ses forces, tandis qu'il en avoit à peine assez pour s'ouvrir un passage au travers de la Lombardie; les émigrés génois furent seuls écoutés, d'autant plus que Philippe, comte de Bresse, grand-oncle du duc de Savoie, auquel il succéda bientôt après, em-

<sup>(1)</sup> André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 154.

304 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCVI. ploya tout le crédit dont il jouissoit auprès du roi, à seconder cette entreprise, dont il se sit 149**5**. donner le commandement. Le roi lui laissa prendre cent vingt lances françaises et cinq cents fantassins; les frères Vitelli de Città di Castello, qui s'étoient mis à la solde de la France, mais qui n'avoient pas encore pu rejoindre l'armée, reçurent ordre de suivre Philippe de Bresse, avec deux cents hommes d'armes, et deux cents chevau-légers italiens. Jean de Polignac, seigneur de Beaumont, beau-père de Comines, et Hugues d'Amboise, baron d'Aubijoux, furent mis sous ses ordres: la flotte commandée par M. de Miolans, et réduite alors à sept galères, deux gallions et deux fustes, dut le seconder par mer; et les deux cardinaux ayant levé des fantassins dans l'État de Lucques, la Garfagnana et la Ligurie, conduisirent cette petite armée jusqu'aux portes de Gènes. Mais loin de pouvoir y causer quelque soulèvement, ils eurent bien de la peine à se défendre contre Jean-Louis de Fieschi qui les poursuivoit; et ils n'arrivèrent à Asti, fort diminués en nombre, qu'après avoir échappé, au travers des montagnes, à des périls infinis, tandis que la petite flotte française fut défaite dans le même golfe de Rapallo, où elle avoit remporté une victoire, peu de mois auparavant. (1)

<sup>(1)</sup> Agost Giustiniani Annali di Genova. Lib. V, p. 251. —

L'avant-garde française, conduite par le ma- CHAP. XCVI. réchal de Gié et Jean-Jacques Trivulzio, avoit trouvé la ville de Pontrémoli occupée par quatre cents hommes de pied du duc de Milan. Cette garnison auroit pu faire une assez longue résistance, et exposer ainsi l'armée à de dures privations; mais Trivulzio l'engagea à capituler sous des conditions honorables. Cependant, à peine les Suisses furent-ils entrés à Pontrémoli, que se souvenant d'une querelle qu'ils y avoient eue avec les habitans du lieu, à leur premier passage, querelle dans laquelle quarante de leurs compatriotes avoient été tués, ils tombèrent sur les bourgeois, massacrèrent tous ceux qu'ils purent atteindre, et mirent le feu à la ville. De grands magasins de vivres furent détruits par cet incendie, au moment où l'armée commençoit à en sentir le besoin : mais la violation de la capitulation lui fut encore plus préjudiciable que la destruction des greniers de l'ennemi, parce que les paysans perdant toute confiance dans des hommes capables d'un tel manque de foi, cessèrent d'apporter des vivres au camp. (1)

Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 99 et 111. — Pauli Jovii Histor. Lib. II, p. 63, et Lib. III, p. 76. — Phil. de Comines. Liv. VIII, ch. V, p. 279. — Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, 556. — Uberti Folietæ. Lib. XII, p. 670.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 99. — Phil. de Comines, Mém. Liv. VIII, ch. V, p. 282.—Arnoldi Ferroni. Lib. I, p. 15.

CHAP. XCVI.

1495.

Cependant le roi avoit été s'établir dans un petit hameau, par-delà Pontrémoli, tandis que le maréchal de Gié avoit traversé les montagnes avec l'avant-garde, et s'étoit placé en face de l'ennemi à Fornovo: il avoit compté être suivi immédiatement par le reste de l'armée, mais Charles VIII ne voulut point s'engager dans les montagnes, que son artillerie ne sût passée, et il demeura cinq jours dans le hameau, près de Pontrémoli : sa troupe y souffrit beaucoup du manque de vivres. Jean de La Grange, maître de l'artillerie, et le sire de La Trémouille, avoient pris la charge de transporter au-delà des montágnes tout cet attirail militaire; et ils furent bien secondés par les Suisses, qui, pour faire oublier les excès dont ils s'étoient rendus coupables à Pontrémoli, s'employèrent avec beaucoup de zèle à tirer les affûts à force de bras. Il y avoit quatorze pièces de gros canon, beaucoup de petites, et un nombre proportionné de caissons et de munitions de guerre. La montagne sur laquelle un sentier avoit été négligemment tracé, sans qu'aucun travail en adoucit la rudesse, s'élevoit au-dessus de Pontrémoli, par une pente rapide, que les mulets avoient peine à franchir; elle descendoit ensuite avec la même rapidité dans un vallon, pour remonter encore. Les Suisses s'atteloient deux à deux au nombre de cent ou deux cents, avec de

longues cordes, pour traîner une seule pièce, GHAP. XCVI. et après l'avoir amenée jusqu'au sommet de la montagne, ils avaient plus de peine encore, et surtout ils couroient plus de danger, à la retenir en descendant. Des ouvriers travailloient dans toute la longueur de la route pour abattre des rochers qui barroient le passage, combler des creux, relever des canons renversés, ou réparer leur train. Les soldats et les cavaliers s'étoient partagé les munitions; et quelque roide que fût la montagne, quelque ardente que fût la chaleur, aucun ne se mettoit en route sans s'être chargé de boulets ou de gargousses; jusqu'au poids de cinquante livres. Jamais armée n'avoit encore fait une expédition si dissicile, ou n'avoit supporté une telle fatigue. Enfin, au bout de cinq jours toute l'artillerie fut de l'autre côté de la montagne, et le roi lui-même partit le 3 juillet pour la traverser, par Bercetto, Casi et San Térenzo. (1)

L'avant-garde du maréchal de Gié établie à Fornovo, n'étoit composée que de six cents lances, et quinze cents Suisses. L'armée des confédérés qui s'étoit rassemblée près de Parme, étoit commandée par François de Gonzague, marquis de Mantoue, qui, malgré sa jeunesse, passoit pour un des meilleurs capitaines de

<sup>(1)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VIII, ch. VII, p. 287.

— Journal de Charles VIII, par André de La Vigne, p. 155.

CHAP. XCVI. l'Italie. Luca Pisani et Marco Trévisani, prové-1495. diteurs vénitiens, lui avoient été donnés pour conseillers. Les troupes milanaises étoient commandées par le comte de Caiazzo, secondé par François Bernardin Visconti, commissaire, et l'un des principaux chefs du parti Gibelin à Milan. On comptoit dans leur armée deux mille cinq cents hommes d'armes, et plus de cinq mille chevau-légers, dont la moitié étoient des Stradiotés d'outre-mer. Le nombre réel de la cavalerie est toujours dissicile à calculer dans toutes les relations de cette époque, parce que tantôt l'on comptoit six chevaux par lance, tantôt quatre, et quelquefois moins. Piétro Bembo, l'historien vénitien, cherche à représenter l'armée de sa patrie comme bien plus foible qu'elle n'étoit réellement; et il ne donne en tout au marquis de Gonzague, que douze mille chevaux et autant de gens de pied. D'après les autres historiens, il avoit en tout près de quarante mille hommes (1). Les confédérés auroient pu aisément occuper Fornovo; ils préférèrent asseoir leur camp à la Ghiaruole, trois milles plus bas, pour attirer leur ennemi en rase campagne, et ne pas le réduire à prendre le chemin de Borgo de Val di Taro, et du mont de Cento Croci, qui l'auroit conduit par des pays fort

<sup>(1)</sup> Petri Bembi Hist. Venetæ. Lib. II, p. 35. — Phil. de Comines. Liv. VIII, chap. V.

àpres et fort difficiles, il est vrai, jusque dans le CHAP. XCVI. voisinage de Tortone. (1)

1495.

Le maréchal de Gié, arrivé à Fornovo, à une si petite distance d'une armée si supérieure en forces, envoya au camp ennemi un trompette, qui demanda un libre passage pour l'armée de son roi, et des vivres à un prix équitable. En même temps Gié chargea quelques coureurs de reconnoître le pays ennemi; mais ceux-ci furent repoussés par les Stradiotes. Les capitaines italiens laissèrent échapper, ce jour-là, la plus belle occasion de détruire l'armée française. S'ils avoient attaqué l'avant-garde qui se trouvoit alors à plus de trente milles du corps de bataille, ils en auroient eu bon marché: mais ils ne connurent point sa force ou la distance qui séparoit les deux corps; et ils laissèrent à Charles VIII le temps d'arriver avec son artillerie et tout le reste de son armée. (2)

Même après la réunion de toute l'armée française, elle étoit encore bien inférieure en forces à celle des alliés. Charles VIII l'avoit imprudemment affoiblie par beaucoup de détachemens; Comines ne lui donne que neuf cents

<sup>(1)</sup> Fr. Guieciardini. Lib. II, p. 100.— Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 64.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 100. — Mémoires de Comines. L. VIII, ch. VII, p. 289. — Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II, p. 36.

CHAP. XCVI. hommes d'armes, en y comprenant la maison du roi, deux mille cinq cents Suisses, et en tout sept 1495. mille hommes payés. Mais il pouvoit y avoir de plus quinze cents hommes propres à combattre, qui suivoient le train de la cour comme serviteurs; en effet, Comines ajoute: « Le comte » de Pitigliano, qui les avoit mieux comptés » que moi, disoit qu'en tout y avoit neuf mille » hommes, et le me dit depuis notre bataille » dont sera parlé. (1) » Ainsi l'armée italienne étoit quatre fois plus forte. De plus, le manque de vivres au passage de la montagne, et la fatigue, avoient épuisé les Français; enfin l'armure ' et la manière inaccoutumée de combattre des Stradiotes leur inspiroient quelque terreur.

Le roi, arrivé à Fornovo le dimanche 5 juillet à midi, découvrit, de la hauteur qu'il occupoit, le camp des ennemis, comme le sien. L'un et l'autre étoient sur la rive droite du Taro, rivière qui descend des montagnes de Gènes pour se jeter dans le Pô. Les Français, pour continuer leur voyage, devoient passer sur la rive gauche du Taro; cependant le marquis de Gonzague, au lieu d'occuper cette autre rive, avoit préféré s'établir du même côté qu'eux, et un peu plus bas, près d'Oppiano, pour conserver une communication facile avec Parme, et em-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. Liv. VIII, ch. II, p. 267.

pêcher les Français de se jeter dans cette ville. CHAP. XCVI. Les collines, rangées en amphithéâtre, laissoient entre elles et les deux camps une large plaine couverte de graviers, que le torrent dévastoit tout entière, mais dont il n'occupoit ordinairement que la moindre partie. On pouvoit presque toujours le passer à gué, excepté lorsqu'il s'enfloit avec une étonnante rapidité par les pluies des montagnes. Alors il rouloit de grosses masses de rocher avec un bruit prodigieux, et il coupoit toute communication entre ses deux rives. Un petit bois s'étendoit sur la droite du Taro, du camp vénitien jusque tout près du camp français; et il couvroit les Stradiotes lorsqu'ils s'approchoient pour engager des escarmouches. (1)

Les Français avoient trouvé à Fornovo beaucoup de vivres dont ils avoient un grand besoin: mais comme ils étoient toujours disposés à soupçonner les Italiens de toute espèce de persidie, ils craignirent quelque temps que ces vivres ne sussent empoisonnés; et ce ne sut qu'après beaucoup d'essais saits sur leurs chevaux, qu'ils se hasardèrent ensin à en prositer. Les riches plaines de Lombardie s'étendoient

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 65.— Fr. Guicciardini Hist. L. II, p. 101. — Mémoires de Comines. Liv. VIII, ch. IX, p. 295. — Fr. Belcarii. L. VI, p. 167. — Bern. Oricellarii de bello Italico, p. 77.

falloit livrer bataille: le marquis de Gonzague, en se logeant si près d'eux, manifestoit son intention d'en venir aux mains; il falloit absolument passer devant lui: la vallée n'avoit pas d'autre issue, et la grandeur de son camp inspiroit quelque terreur aux plus audacieux; d'autant plus que, selon l'usage italien, il comprenoit un espace assez grand en dehors des tentes pour que toute l'armée y pût être rangée en bataille.

Philippe de Comines étoit tout récemment revenu de Venise; il conneissoit tous les chefs de l'armée ennemie, et il s'étoit séparé d'eux en bonne intelligence. Le roi désira qu'il renouât avec eux quelque négociation, et il le chargea d'écrire aux deux provéditeurs vénitiens. Mais il ne put cependant se résoudre à proposer aucun terme sur lequel il voulût entrer en accommodement (1). De son côté, Gonzague, lorsqu'il avoit reçu le tompette du maréchal de Gié, avoit déjà mis en délibération s'il compromettroit toutes les forces de l'Italie pour arrêter et réduire au désespoir un ennemi qui fuyoit. Les chefs de son armée, balançant entre l'honneur et la prudence, n'avoient pu demenrer d'accord : ils avoient demandé de nouveaux

<sup>(1)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. L. VIII, ch. IX, p. 298.

ordres à Milan et à Venise; et leurs gouverne-chap. xcvi. mens s'étoient décidés à permettre au roi de se 1495. retirer sans combat : les ambassadeurs d'Es-pague et d'Allemagne, espérant que leurs maîtres recueilleroient les fruits de la guerre sans être exposés à aucun danger, avoient vainement remontré que l'honneur des armes italiennes seroit compromis si elles n'osoient combattre un ennemi si inférieur en forces, et que les Français ne tarderoient pas à redescendre les Alpes, s'ils étoient assurés que les Italiens ne leur montreroient jamais le visage. (1)

Les provéditeurs vénitiens ne voulurent donc point rejeter absolument les ouvertures de Comines : ils répondirent que le duc d'Orléans, en attaquant Novarre, avoit commencé les hostilités; que dès-lors leurs dispositions n'étoient plus si pacifiques; que cependant l'un d'eux se rendroit volontiers le lendemain à moitié chemin entre les deux armées, pour rencontrer le négociateur français. Cette réponse parvint à Comines le dimanche soir. Les Français passèrent la nuit dans leur camp avec beaucoup d'inquiétude, soit à cause de deux alarmes données successivement par les Stradiotes, contre lesquels on ne s'étoit point assez soigneusement mis en garde, soit à cause d'une pluie orageuse,

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 101.

THAP. XCVI. compagnée d'éclairs et de tonnerre, qui com1495. mençoit déjà à gonfler le Taro; les éclats de la foudre retentissoient dans les gorges de l'Apennin, tandis que le torrent rouloit avec fracas des rochers parmi ses flots. (1)

Le lendemain, lundi 6 juillet, le roi, déjà armé et à cheval, sit appeler, à sept heures du matin, Comines auprès de lui : il le chargea d'aller avec le cardinal de Saint-Malo, déclarer aux Vénitiens qu'il ne vouloit autre chose que continuer sa route, sans faire ni recevoir de dommage. En même temps il traversa le Taro en face de Fornovo, pour continuer à le descendre sur la rive gauche, et passer devant le camp vénitien qu'il laissoit sur la rive droite, à un quart de lieue de distance. Des escarmouches étoient engagées de tous côtés entre les troupes légères; et le canon commença à tirer au moment où la lettre de Comines et du cardinal de Saint-Malo parvint aux provéditeurs vénitiens. Ils montrèrent cependant encore quelque désir d'entrer en négociation; mais le comte de Caiazzo s'écria qu'il n'étoit plus temps de parlementer, et que les Français étoient déjà à demi vaincus. L'un des provéditeurs et le marquis de Mantoue furent du même avis; ils

<sup>(1)</sup> Mémoires de Comines. Liv. VIII, chap. IX, p. 299.— Fr. Guicciardini L. II, p. 102.

imposèrent silence à ceux qui vouloient encore GHAP. CXVI. traiter, et la bataille commença. (1)

L'avant-garde française étoit commandée par le maréchal de Gié et Jean-Jacques Trivulzio: elle étoit forte de trois cent cinquante hommes d'armes, les meilleurs de l'armée; trois mille Suisses les suivoient, sous la conduite d'Engelbert de Clèves, frère du duc de Nevers; du bailli de Dijon, et de Lornay, grand écuyer de la reine : enfin ils étoient soutenus par trois cents archers de la garde, auxquels le roi avoit sait mettre pied à terre. Le roi, qui commandoit la bataille, laissa partir cette avant-garde pendant qu'il passoit la rivière, en sorte qu'elle étoit déjà parvenue en face du camp italien, lorsqu'il en étoit encore à une grande distance. Guynol de Lousières, un des maîtres d'hôtel du roi, et Jean de la Grange, bailli d'Auxonne, commandoient l'artillerie. Gilles Caronnel de Normandie portoit l'enseigne des cent gentilsbommes de la garde, et Aymar de Prie, celle des pensionnaires. Deux cents arbalêtriers à cheval, les Écossais et deux cents archers français étoient conduits par M. de Crussols. Claude de la Chastre commandoit le corps de bataille sous le roi, et l'assistoit de ses conseils. Enfin l'arrière-garde étoit commandée par MM. de

<sup>(1)</sup> Mémoires de Comines. Liv. VIII, ch. X, p. 305.

CHAR. XCVI Guise et de La Trémouille. Tous les bágages,
1495. portés par près de six mille bêtes de somme,
furent envoyés du côté de la montagne qui étoit
à quelque distance de l'armée, à sa gauche,
sous la conduite du capitaine Odet de Riberac,
mais sans troupes pour les couvrir. (1)

L'armée italienne avoit jusqu'alors observé les mouvemens des Français, et les avoit laissés se déployer sur la grève; mais lorsqu'ils furent en pleine marche, et que leurs trois corps se furent assez éloignés les uns des autres pour ne plus se soutenir, François de Gonzague sit commencer l'attaque. Pendant que le roi descendoit sur la rive gauche du Taro, Gouzague remontoit sur la droite : il avoit occupé Fornovo, d'où les Français venoient de partir; et c'est là qu'il passa la rivière à leur suite, à la tête de six cents hommes d'armes, la fleur de toute son armée, d'un gros escadron de Stradiotes, et de cinq mille fantassins. Il laissa sur l'autre rive Antoine de Montefeltro, fils naturel du précédent duc d'Urbin, avec une forte réserve, pour le seconder quand il en auroit besoin. Il avoit ordonné que lorsqu'on le verroit engagé avec l'arrière-garde, un autre bataillon de Stradiotes pas-

<sup>(1)</sup> André de La Vigne, Journal, p. 158. — Ph. de Comines, Liv. VIII, ch. XI, p. 307. — Fr. Guicciardini. L. II, p. 103. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 68. — Arnoldi Ferroni. Lib. I, p. 16.

sat la rivière un peu plus bas, et vint donner char. xcvi. sur les flancs de l'armée française, qu'un troisième suivît sur la gauche, et vers les montagnes, les bagages que le capitaine Odet cherchoit à éloigner. D'autre part, le comte de Caiazzo, avec quatre cents gendarmes et deux mille fantassins, passa le Taro en face de l'avant-garde française, pour l'attaquer de front. Il laissa sur l'autre bord Annibal Bentivoglio, avec une réserve de deux cents hommes d'armes; enfin, les provéditeurs vénitiens demeurèrent chargés de la garde du camp, avec deux fortes compagnies de gendarmerie et mille fantassins. Ainsi les Vénitiens se préparoient à attaquer en même temps l'armée française, en tête, en queue et en flanc: mais accoutumés aux-batailles d'Italie, dans lesquelles un escadron se présentoit après l'autre, et s'attendoit toujours à être soutenu par des troupes nouvelles, ils négligèrent de faire usage de toutes leurs forces à la fois; ils affoiblirent leur armée par les fortes réserves qu'ils laissèrent au-delà du fleuve, et leur plus grande faute fut de ne pas régler d'avance la marche de ces réserves, pour qu'elles arrivassent successivement au combat. (1)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 104.— Pauli Jovii Hist. L. II, p. 69.— Barthol. Senaregæ de rebus Gen. T. XXIV, p. 554.— Petri Bembi Hist. Ven. Lib. II, p. 38.— Andrea Navagiero Stor. Venez. p. 1205.

CHAP. XCVI.

1495.

Cependant l'attaque du marquis de Mantoue étoit conduite avec un grande bravoure : au premier choc entre sa gendarmerie et celle de l'arrière-garde française, toutes les lances volèrent en éclats; et les deux corps se mêlèrent, combattant de près avec leurs masses d'armes et leurs estocs. Le roi, qui dans ce moment armoit des chevaliers au corps de bataille, averti par le bruit qu'il entendoit derrière lui, fit faire volte-face à son corps d'armée, et vint secourir son arrière-garde. Il se séparoit ainsi toujours plus de l'avant-garde qui, pendant cette marche rétrograde, continuoit à avancer le long de la grève. Chacun courant plus ou moins vite selon son ardeur à entrer dans le combat, le roi se trouva presque seul, tandis qu'un autre corps ennemi qui avoit passé la rivière sur ses flancs n'étoit pas à cent pas de lui. Le bâtard de Bourbon, qui marchoit à côté de lui, ayant tourné sur ces nouveaux ennemis pour les charger, fut emporté par son cheval et fait prisonnier. Charles VIII, à ce qu'on assure, se conduisit dans ce danger avec une remarquable intrépidité, se jetant hardiment au plus fort de la mêlée, eficourageant ses soldats, et paraissant se croire assuré du secours divin. (1)

Les Français, attaqués par des sorces très-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. L. VIII, ch. XI, p. 308. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 68.

supérieures, n'auroient probablement pas pu chap. xcvi. résister long-temps, si quinze cents Stradiotes avoient exécuté les ordres qu'ils avoient reçus, et s'étoient mêlés avec les gendarmes : une fois que l'ordonnance des derniers étoit rompue, les Stradiotes, avec leurs longs sabres, acquéroient l'avantage sur les cavaliers armés de lances, et ils auroient fait un grand carnage des chevaliers français. Mais au milieu du combat, ces troupes légères s'aperçurent que leurs camarades avoient atteint les bagages de l'ennemi, qu'ils se partageoient ce butin considérable, et qu'ils s'enrichissoient, tandis qu'eux ne trouvoient sur leur route que des dangers. Tous les Stradiotes quittèrent aussitôt la bataille pour se jeter sur les bagages qu'ils voyoient livrés au pillage: bientôt les fantassins, et même plusieurs gendarmes, prirent la même route. François de Gonzague, abandonné par ceux sur lesquels il avoit le plus compté, perdit alors l'avantage qu'il avoit eu au commencement. Son oncle, Rodolphe de Gonzague, avoit été tué presque dès les premiers coups de lance. Il avoit la commission de faire avancer Antoine de Monteseltro: celui-ci, ne recevant point d'ordre, resta immobile. François de Gonzague sut enfin repoussé : ses cavaliers en fuyant traversèrent la rivière, les uns pour rentrer dans leur camp, les autres pour se jeter sur Fornovo; et l'arabattue, s'éloigna du roi, qui se trouva de nouveau séparé de tous les siens, et exposé à d'assez grands dangers. (1)

Pendant le même temps le comte de Caiazzo avoit chargé l'avant-garde française, mais avec beaucoup moins d'ardeur : quand il fut arrivé sur le front de la gendarmerie française, il tourna bride sans rompre une lance, et commença à fuir, peut-être avec l'intention de se faire poursuivre, et d'éloigner ainsi toujours plus l'avantgarde du lieu où combattoit le roi : du moins le maréchal de Gié le soupçonna; car il retint, quoiqu'à grand'peine, ses gendarmes, qui vouloient poursuivre les fuyards. Le roi, laissé quelques momens seul entre les deux troupes, se vit entouré et attaqué par des cavaliers ennemis, qui, fuyant le long de la grève, s'aperçurent de son isolement. Cependant Charles VIII fut secouru à temps par une bande de gentilshommes qui revinrent à lui. Bientôt après l'arrière-garde qui avoit poursuivi l'ennemi jusque près de Fornovo, tourna bride pour rejoindre le roi; et alors tous ensemble ils continuèrent à descendre sur la gauche du fleuve, pour

<sup>(1)</sup> Mémoires de Phil. de Comines. Lib. VIII, ch. XI, p. 309.—Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 105.— Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. II, p. 71.—Petri Bembi Histor. Ven. Lib. II, p. 38.

rejoindre l'avant-garde du maréchal de Gié. (1) CHAP. XCVI. Celui-ci voyoit vis-à-vis de lui, sur l'autre 1495.

bord du fleuve, le comte de Caiazzo qui avoit rejoint sa réserve, et auquel le marquis de Gonzague vint bientôt après se réunir, ramenant tout ce qui s'étoit enfui du côté de Fornovo. L'armée italienne étoit encore fort supérieure en nombre à la française. Dans le conseil de cette dernière, on mit cependant en délibération si elle attaqueroit à son tour. Jean-Jacques Trivulzio, Camillo Vitelli et Francesco Secco, condottieri italiens attachés au roi, vouloient qu'il poursuivît sa victoire, qu'il repassat le Taro, qu'il attaquât le camp italien sur l'autre rive, et qu'il profitat de la terreur dont les ennemis laissoient voir les signes. Ces généraux faisoient remarquer que la route de Parme étoit couverte de monde; ce qui donnoit lieu de croire que beaucoup de fuyards avoient déjà abandonné le camp, et se sauvoient dans cette direction. Mais les capitaines français qui connoissoient mal les chemins, qui croyoient difficilement à tant de terreur dans une si grande armée, et qui sentoient leurs chevaux et leurs hommes fatigués, ne voulurent pas s'exposer à perdre l'avantage qu'ils avoient déjà obtenu. Après quelque discussion, le roi alla loger à un hameau sur le Taro, un peu plus bas que l'endroit

<sup>(1)</sup> Mémoires de Ph. de Comines. Liv. VIII, ch. XII, p. 313.
TOME XII. 21

CHAP. ECVI. Où la bataille s'étoit donnée, dans une petite 1495. maison, où il se mit à couvert de la pluie qui n'avoit pas cessé de tomber. (1)

Le choc entre la gendarmerie du marquis de Mantoue et l'arrière-garde française, n'avoit pas duré plus d'un quart d'heure, et la poursuite plus de trois quarts d'heure; tant l'impétuosité française et la violence des charges de gendarmerie avoient confondu les tacticiens italiens. Les vainqueurs ne perdirent guère plus de deux cents hommes; les vaincus près de trois mille cinq cents. Un grand nombre de cavaliers renversés dès le premier choc, furent massacrés par terre, à coups de haches, par les valets de l'armée; les fantassins séparés de leur cavalerie · furent hachés en pièces : on compta parmi les Italiens tués à cette journée, Rodolphe de Gonzague, oncle du marquis; Ranuccio Farnese, Jean Piccinino, petit-sils du fameux Nicolas; Galeaz de Correggio, Robert Strozzi, et Alexandre Béroaldi. Bernardino de Montone, petit-fils du grand Braccio, avoit aussi été laissé parmi les morts; mais il guérit de ses blessures (2).

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, ch. XII, p. 318.

—Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 107. — Pauli Jovii Hisi. sui temp. Lib. II, p. 72. — Franc. Belcarii Comment. rerum Gall. L. VI, p. 169. — Arn. Ferroni. Lib. I, p. 17.

<sup>(2)</sup> Rosmini Hist. di Gian-Jac. Trivulzio. L. VI, p. 250.— Franc. Guicciardini. Lib. II, p. 107. — Pauli Jovii. Lib. II, p. 73, — André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 166.

Les Français ne firent pas un seul prisonnier, chap. xcvi. par le même motif qui les détournoit ou de défendre leur propre bagage, ou de chercher à piller les ennemis. Ils étoient en trop petit nombre, et trop éloignés de leur pays, pour vouloir se charger de rien qui retardât leur marche. Plusieurs fois, pendant le combat, on les entendit s'écrier : Souvenez-vous des Guinegates! Dans ce lieu, en effet, ils avoient perdu une victoire déjà assurée, pour s'être attachés à piller. (1)

La terreur étoit plus grande dans le camp des Italiens que les Français ne pouvoient le supposer. La perte prodigieuse que les premiers avoient saite en si peu de temps avoit frappé leur imagination; et il fut difficile pendant la nuit de retenir les soldats, qui vouloient tous s'enfuir à Parme. Le comte de Pitigliano, qui avoit été fait prisonnier à Nola, et qui étoit conduit par le roi, à la suite de son armée, avec le comte Virginio Orsini, son cousin, s'étant échappe au milieu de la bataille, et ayant été joindre les Vénitiens, contribua beaucoup à les calmer. Il poursuivit les fuyards pendant près de deux heures pour

<sup>—</sup> Petri Bembi Hist. Ven. L. II, p. 38. — Bern. Oricellarius. p. 75-83. Mais cet auteur, pour avoir un style plus classique, supprime tous les détails qui donneroient de la vérité à son récit.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 107. - Phil. de Comines. L. VIII, chap. XII, p. 315.

cuar. xcvi. les rappeler au combat, en criant: Pitigliano. S'il avoit pu les réunir, il se croyoit assuré qu'une nouvelle attaque sur les Français perdroit ces derniers sans ressources. Il avoit vu en effet le désordre de leur camp; il s'étoit convaincu que leur ordonnance de bataille avoit été presque l'ouvrage du hasard, et qu'un seul choc de cavalerie, mal soutenu par les Italiens, avoit décidé du sort de la journée. Il savoit que les Français n'étoient point encore tranquilles sur leur retraite, et qu'il seroit facile de leur saire ressentir à leur tour la terreur qu'ils imprimoient à leurs ennemis. Mais tous ses efforts n'aboutirent qu'à empêcher l'armée de se dissiper. Il lui fut impossible de l'engager à une nouvelle attaque, qu'il vouloit tenter pendant la nuit. D'ailleurs la pluie continuelle avoit ensin gonslé le Taro; et ce torrent opposoit déjà entre les deux armées une barrière difficile à franchir. (1)

> Dans la journée du 7 juillet, le roi alla loger à Medesana, un mille plus bas que l'endroit où il avoit couché. En même temps il chargea Comines de renouer les négociations, s'il étoit possible, car il desiroit s'assurer une retraite tranquille; et il ne l'entreprenoit pas sans in-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 109. — Mém. de Comines. L. VIII, ch. XII, p. 318. — Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 72 et 74. — Petri Bembi Hist. Venetæ. Lib. II, p. 38.

quiétude, devant une armée fort supérieure en CHAP. XCVI. nombre. Il nomma, pour traiter de concert avec Comines, le cardinal de Saint-Malo, le maréchal de Gié et Louis de Hallewin, seigneur de Piennes. Les commissaires italiens furent le marquis de Mantoue, le comte de Caiazzo, et les deux provéditeurs vénitiens. C'étoient de part et d'autre les principaux personnages des deux armées. Mais la difficulté étoit de les réunir. Ils s'avancèrent les uns et les autres, chacun de leur côté, sur la grève; aucun cependant ne vouloit passer la rivière, et les pluies l'avoient tellement accrue et la rendoient si bruyante, qu'il ne pouvoit être question de traiter d'une rive à l'autre. Comines passa vers les Vénitiens avec Robertet, secrétaire du roi; mais il n'étoit chargé pour eux d'aucune proposition, autre que de les amener à une conférence. Dans ce pourparler, il fut question de la bataille précédente; et le marquis de Mantoue, qui croyoit son oncle encore vivant, le recommanda à Comines, ainsi que tous les prisonniers. Celui-ci n'eut garde de répondre que les Français n'avoient fait de quartier à personne. Il fut convenu qu'on auroit une seconde conférence le soir: mais les Vénitiens firent ensuite avertir Comines de la remettre au lendemain, pour ne point se hasarder à rencontrer les Stradiotes, qu'on ne pouvoit soumettre à aucune discipline.

1495. demain. Une heure avant le jour les trompettes sonnèrent, avec le cri ordinaire: faites bon gué. C'étoit le signal convenu pour que chacun montât à cheval, et prît le chemin de Borgo San-Donnino. (1)

Ce départ de nuit, en tournant le dos à l'ennemi, étoit fait pour répandre la terreur dans l'armée. En effet, elle entreprenoit de traverser dans des bois, un pays montueux et dissicile, avant de parvenir à la plaine et à la grande route; et comme, par la négligence du grand écuyer, elle partoit sans guides, elle s'y égara. Mais les feux que les Français avoient laissés dans leur camp trompèrent les Vénitiens, qui ne s'aperçurent point de leur départ avant midi. Des pluies continuelles avoient gonfié toujours plus la rivière; et jusqu'à quatre heures personne ne s'aventura à la passer. Enfin le comte de Caiazzo la traversa avec deux cents chevaux italiens, non sans y perdre un homme ou deux. Cet heureux incident donna aux Français le loisir de parcourir environ six milles dans un pays de collines, où ils auroient pu être fort inquiétés, et de parvenir dans une grande plaine, où leur avant-garde, leur artillerie et leurs ba-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. L. VIII, ch. XIII, p. 372. — André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 166. — Pauli Jovii Hist. Lib. II, p. 75.

gages, partis beaucoup plus tôt pendant la nuit, chap. xcvi. les attendoient déjà. (1)

Une armée qui recule devant l'ennemi, perd bientôt courage, lors même qu'elle n'a eu que des succès. L'arrière-garde, en arrivant dans la plaine, vit avec effroi le corps d'armée qui l'attendoit, au milieu duquel le drapeau de Trivulzio lui parut être celui du marquis de Mantoue. L'avant-garde n'eut pas moins de crainte en voyant approcher l'arrière-garde, jusqu'à ce que les coureurs des deux parts se fussent reconnus. A peine les Français étoient-ils arrivés à San-Donnino, qu'une fausse alarme les obligea d'en ressortir; elle sauva au reste ce bourg du pillage, que les Suisses commençoient déjà. (2)

La première nuit le roi alla coucher à Firenzuola, et la seconde sur la Trebbia, au-delà de Plaisance; jusque-là il avoit cheminé sans être atteint par la cavalerie légère des ennemis. Il crut n'avoir plus de dangers à courir, et il ne fit passer la Trebbia qu'à une partie de son armée, laissant de l'autre côté de la rivière presque toute son artillerie avec deux cents lances, et les Suisses pour la garder. Il n'avoit eu d'autre motif, en partageant ainsi ses soldats, que de trouver pour tous des logemens plus commodes. Mais les rivières d'Italie sont sujettes à des crues

<sup>(1)</sup> Mémoires de Ph. de Comines. L. VIII, ch. XIII, p. 328.

<sup>(2)</sup> Journal d'André de La Vigne, p. 167.

CHAP. XCVI. d'eau si subites, qu'on ne doit jamais compter sur les gués qu'on y a reconnus. A dix heures 1495. du soir la rivière s'éleva rapidement à une si grande hauteur, par l'effet des pluies tombées dans les Apennins, qu'il eût été impossible de la traverser aussi-bien à cheval qu'à pied. Une moitié de l'armée n'avoit déjà plus aucun moyen de secourir l'autre; et cependant l'ennemi étoit fort près d'elle, car le comte de Caiazzo étoit entré dans Plaisance, dont il avoit renforcé la garnison. Les Français, sur l'une et l'autre rive, cherchèrent toute la nuit, avec une extrême inquiétude, quelque moyen de communiquer, sans pouvoir en découvrir aucun, lorsque vers cinq heures du matin les eaux commencèrent à s'abaisser d'elles-mêmes. Alors on se hâta de tendre des cordes d'une rive à l'autre, pour soutenir les gens de pied qui passèrent à gué, ayant de l'eau jusqu'au-dessus de l'estomac, et l'on réunit les deux corps d'armée, que l'on se reprochoit d'avoir séparés. (1)

> Le comte de Caiazzo avoit trouvé à Plaisance cinq cents fantassins allemands; il les joignit aux chevau-légers qu'il avoit amenés, et ayant atteint à la Trebbia l'armée française, il ne cessa plus de l'inquiéter dans sa retraite, tandis qu'elle

 $\bigcirc$ 

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. Liv. VIII, chap. XIII, p. 330. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 110. — André de La Vigne, Journal, p. 168.

se dirigeoit par Castel San-Giovanni, Voghera, CHAP. CXVI. Tortone et Nizza de Montserrat. Les provéditeurs vénitiens ne voulurent pas permettre que leur armée se rapprochât jamais assez de celle de Charles, pour lui livrer une seconde bataille. Cependant, plus les Français approchoient du pays où ils comptoient enfin se trouver en sûreté, moins ils montroient d'envie de combattre (1). Trois cents Suisses, armés de coulevrines et d'arquebuses à chevalet, couvrirent seuls leur retraite. Ils attendoient les Stradiotes jusqu'à demi-portée de leurs pièces, avec un slegme qui ne se démentit jamais; et ils les faisoient reculer ensuite par un feu bien nourri. Les Français montroient beaucoup moins de sang-froid pour affronter le danger; mais ils supportoient sans murmurer les incommodités d'une retraite sort pénible. Les logemens n'étoient plus distribués par les fourriers, et chacun s'établissoit comme il pouvoit, sans troubles ni débats : on n'obtenoit des vivres qu'avec beaucoup de dissiculté; et sans le crédit que Jean-Jacques Trivulzio exerçoit sur le parti Guelfe, dans toute la Lombardie, l'armée auroit cruellement souffert de la faim. Le besoin d'eau tourmentoit davantage encore le soldat. Il marchoit pendant les plus grandes chaleurs de l'été;

<sup>(1)</sup> Mémoires de Comines, Liv. VIII, chap. XIII, p. 332.

troit jusqu'à la ceinture dans les fossés fangeux des petites villes et des villages. Les premiers arrivés trouvoient ainsi de l'eau qui n'étoit pas encore troublée: mais la foule des soldats, des valets et des chevaux qui se pressoient derrière eux, épuisoit bientôt ces fossés, ou en méloit l'eau avec une boue infecte. (1)

Le roi partoit avant le jour, et marchoit jusqu'à midi; alors chacun prenoit place où il pouvoit; les seigneurs comme les valets étoient réduits à aller chercher des vivres et du fourrage pour leurs chevaux. Comines, qui dit être un de ceux qui souffrirent le moins, et qui étoit déjà avancé en âge, fut par deux fois obligé d'aller au fourrage pour son cheval, et de se contenter d'un morceau du plus mauvais pain. Mais lui, qui avoit suivi le duc de Bourgogne dans des guerres désastreuses, où ses troupes n'avoient cependant jamais autant souffert, ne pouvoit assez admirer la patience et la galté de ces soldats français, qui ne proféroient jamais une plainte. La grosse artillerie retardoit singulièrement la marche de l'armée; à toute heure les affûts éprouvoient quelque accident, ou les chevaux manquoient; mais il n'y avoit pas un chevalier qui refusât de mettre la main à l'œuvre, ou de

<sup>(1)</sup> Mémoires de Ph. de Comines. L. VIII, ch. XIV, p. 334. — Bern. Oricellarii de bello Italico, p. 86.

prêter son cheval, pour tirer un canon d'un chap. xcvi. mauvais pas, en sorte que dans ce pénible voyage il ne se perdit pas une pièce ni une livre de poudre. Enfin le mercredi 15 juillet, huitième jour depuis le départ de Medesana, les Français, qui avoient passé la veille sous les murs d'Alexandrie, arrivèrent à Asti, où ils se trouvèrent en même temps dans un lieu de sûreté et de repos, et dans une place abondamment pourvue de vivres. (1)

Le duc d'Orléans n'avoit pas pu revenir à Asti, pour y recevoir Charles VIII: il étoit allé s'enfermer dans Novarre; et c'étoit là qu'il avoit réuni tous les renforts qui étoient seccessivement arrivés de France. Son armée étoit en bon état et bien disciplinée : entre les Suisses et les Français elle étoit forte de sept mille cinq cents hommes touchant la solde. Mais le duc comptant sur la richesse et la fertilité de la province, loin de faire de nouveaux magasins à Novarre, avoit laissé dilapider ceux qu'il y avoit trouvés. L'armée du duc de Milan étoit venue l'assiéger avant qu'il eût réparé cette erreur; et celle des Vénitiens, qui avoit combattu les Français à Fornovo, au lieu de suivre Charles VIII, avoit

<sup>(1)</sup> Mémoires de Philippe de Comines. Liv. VIII, ch. XIV, p. 337.—André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 170. - Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 111. - Pauli Jovii Hist. sui tempor. Lib. II, p. 76.

<sup>1495</sup>. léans sut-il l'arrivée du roi à Asti, qu'il le fit presser de venir le délivrer. (1)

Charles VIII, non plus que ses soldats, n'étoit plus si empressé de combattre: au bout de peu de jours, il passa d'Asti à Turin pour essayer de traiter avec les confédérés, par l'entremise de la duchesse régente de Savoie. Ceux-ci avoient également envie de conclure une bonne paix; et ils auroient vu avec plaisir Comines revenir à eux pour négocier: mais des intrigues de cour, et la jalousie du cardinal de Saint-Malo l'en empêchèrent; et comme l'un et l'autre parti craignoit de faire les premières avances, le roi envoya le bailli de Dijon aux Suisses, pour lever chez eux et conduire à Novarre cinq mille soldats. (2)

Le temps s'écouloit cependant; Charles VIII, oubliant la guerre, ne s'occupoit déjà plus que de ses plaisirs. Il avoit été logé à Chiéri, chez un des hommes les plus distingués de la province, Jean de Soléri, dont la fille avoit été chargée, par la ville, de lui adresser une harangue. Elle

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. Liv. VIII, ch. XIV, p. 338. — Franc. Guicciardini. Lib. II, p. 111. — Petri Bembi Hist. Ven. L. II, p. 31. — Pauli Jovii. L. III, p. 93. — Bern. Oricellarii Comm. p. 87.

<sup>(2)</sup> Phil. de Comines. Liv. VIII, ch. XV, p. 339.—Il partit le 15 août. André de La Vigne, p. 172.

s'en étoit acquittée avec beaucoup de grâce (1); CHAP. XCVI. et le roi avoit cru dès lors n'avoir plus d'autres affaires que de séduire Anne de Soléri. Il alloit sans cesse de Turin à Chiéri, sans trop songer à l'état d'anxiété et de pénurie où se trouvoit le duc d'Orléans. Celui-ci qui étoit alors même affoibli par une sièvre quarte, voyoit tous les jours croître le nombre des ennemis qui l'assiégeoient. On ne comptoit pas moins de onze mille landsknechts dans leur armée, à la tête desquels on remarquoit un duc de Brunswick, et George de Piétra Plana (Ébenstein), capitaine allemand distingué. Maximilien n'avoit fourni que la plus petite partie de ces soldats; les autres avoient été levés en Allemagne avec l'argent des confédérés. (2)

Les amis du duc d'Orléans l'avoient invité à se retirer à Verceil ou à Asti, avec une partie de ses troupes, avant que toutes les issues lui fussent fermées à Novarre : il auroit ainsi diminué la garnison que devoient nourrir les magasins presque épuisés de cette ville, et il auroit en même temps exercé plus d'influence sur

<sup>(1) «</sup> Sans sléchir, tousser, cracher, ne varier en aucune manière », dit André de La Vigne. Journal, p. 171.—Fr. Guicciardini. L. II, p. 118.—Pauli Jovii Hist. L. III, p. 93.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 118.—Pauli Jovii Hist. sui temp. L. III, p. 95.—Fr. Belcarii Comment. Lib. VII, p. 181.—Bernardi Oricellarii, p. 88.

CHAP. XCVI. les conseils du roi; mais George d'Amboise son 1495. favori, alors archevêque de Rouen, et depuis cardinal, avoit été envoyé par lui à Asti: il s'étoit lié avec le cardinal de Saint-Malo, favori de Charles VIII; et ces deux hommes d'Église, jugeant des affaires de la guerre d'après leurs propres préjugés, sans vouloir entendre l'opinion des militaires, persistoient à assurer au duc d'Orléans, que le roi ne tarderoit pas à marcher sur Novarre, pour le délivrer par une bataille; tandis que l'observateur le moins attentif auroit pu reconnoître que l'armée ne retourneroit point au combat sans y être conduite par le roi, et que le roi n'avoit aucune envie de l'y conduire. (1)

Ces fausses informations engagèrent le duc d'Orléans à s'obstiner à rester dans Novarre, encore que les besoins de son armée s'accrussent tous les jours, et qu'ils se changeassent enfin en une effroyable famine. Les généraux de Charles VIII essayèrent il est vrai, à plusieurs reprises, de faire passer des vivres aux assiégés; mais leurs convois tombèrent presque tous entre les mains de l'ennemi, avec beaucoup de perte pour l'armée française: en même temps la misère alloit croissant à Novarre, et chaque jour des bourgeois, et même des soldats y mou-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. L. VIII, chap. XVI, p. 345.— Arn. Ferroni. Lib. II, p. 21.

roient de faim. Tous les hommes sages de l'ar- GHAP. XCVI. mée, mais surtout les militaires, desiroient terminer la campagne par un traité honorable. Ils représentoient que l'hiver approchoit, que le roi n'avoit plus d'argent, qu'il ne restoit que très-peu de Français à l'armée, que plusieurs d'entre eux étoient tombés malades, que les autres avoient tant d'impatience de retourner en France, qu'il en partoit tous les jours, les uns avec congé du roi, les autres sans l'attendre. Le prince d'Orange, arrivé tout récemment de France, et qui comptoit peu sur les ressources du pays, insistoit sur la nécessité de traiter, et l'on savoit d'autre part que Louis-le-Maure ne demandoit pour toute condition que la restitution de Novarre. Mais le conseil étoit alors uniquement dirigé par des ecclésiastiques; et le cardinal de Saint-Malo profitoit de l'absence ou des amours du roi, qui ne se méloit plus d'aucune affaire, pour empêcher toute négociation. (1)

L'armée italienne ne se contentoit pas de bloquer Novarre; elle avoit successivement attaqué et forcé les postes avancés que les Français avoient fortifiés autour de cette ville; elle s'étoit établie à Saint-François, à Saint-Nazare, à Bolgari, de manière à fermer aux assiégés toute communi-

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, chap. XVI, p. 346.— Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 97—Fr. Belcarii Comment. Lib. VII, p. 183.

CHAP. XCVI. cation avec la campagne, et en même temps à 1495. rendre ses propres positions presque inattaquables (1). Encore que de part et d'autre on eût une égale envie de traiter, on n'arrivoit point à ouvrir des négociations, parce que chacun mettoit son point d'honneur à ne pas faire les premières avances. Mais, sur ces entrefaites, la marquise de Montserrat vint à mourir. Cette sage et belle princesse avoit toujours été une alliée fidèle du roi. Elle périssoit à vingt-neuf ans, laissant en bas âge ses enfans, dont la tutèle étoit disputée entre le marquis de Saluces et Constantin Arianites, l'un des seigneurs de Bazan en Épire, oncle et principal conseiller de la marquise qui venoit de mourir. Charles VIII, par reconnoissance pour sa mémoire, envoya Comines à Casal, pour régler cette tutèle, qui fut déférée au seigneur Constantin (2). Mais pendant le séjour de Comines à cette cour, il y rencontra un envoyé du marquis de Mantoue, que celui-ci avoit chargé de complimenter le jeune marquis de Montferrat, son parent. Cette rencontre donna lieu à l'ouverture de négociations, qui devinrent bientôt plus directes, parce que

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 118. — Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 96.

<sup>(2)</sup> Phil. de Comines. Liv. VIII, ch. XVI, p. 350. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 122, — Franc. Belcarii Rer. Gallic. Lib. VII, p. 184.

Gomines écrivit aux deux procurateurs véni-chap. xcvi.. tiens. (1)

Les deux partis ayant une égale envie de traiter, et une égale inquiétude sur les chances de la guerre, convinrent d'ouvrir des conférences, à moitié chemin de Novarre à Verceil, entre Bolgari et Comariano. Le prince d'Orange, le maréchal de Gié, de Piennes et Comines, traitoient pour la France : le marquis de Mantoue et Bernard Contarini, pour les alliés. Le roi qui n'espéroit plus sauver Novarre, cherchoit seulement à en retirer son cousin avec honneur. Il proposoit que cette ville, reconnue comme relevant de l'Empire, fût remise aux ossiciers de Maximilien qui se trouvoient avec les confédérés (2). Mais n'ayant pu obtenir cette condition, et la faim pressant toujours plus les assiégés, on convint seulement que le duc d'Orléans sortiroit de Novarre avec toutes ses troupes, à la réserve de trente hommes qu'il laisseroit dans le château, et que, jusqu'à l'issue des négociations, la ville ne seroit plus gardée que par les bourgeois, auxquels le duc de Milan laisseroit parvenir des vivres seulement jour par jour. (5)

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. III. p. 97.

<sup>(2)</sup> Franc Guicciardini. L. II, p. 123. — Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, chap. XVI, p. 357.

<sup>(3)</sup> Ph. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, ch. XVII, p. 360.
TOME XII.

La ville étoit déjà évacuée; et les conférences 1495. qui se continuoient chaque jour, sembloient devoir approcher d'un heureux résultat. Louisle-Maure y assistoit avec la duchesse de Milan, sa femme, en qui il avoit la plus grande consiance, lorsque le bailli de Dijon, qui avoit été envoyé en Suisse pour y lever cinq mille hommes, arriva à portée du camp français avec les premières colonnes de ces nouvelles troupes. L'expédition dans le royaume de Naples, où Charles VIII avoit conduit pour la première fois des soldats suisses, avoit animé ces montagnards d'une ardeur nouvelle, et les avoit remplis des plus grandes espérances; les riches plaines de Lombardie leur paroissoient abandonnées à leur discrétion. C'étoit tout récemment qu'ils avoient commencé à se mettre à la solde des nations étrangères; et cette carrière de fortune et de gloire avoit pour eux tout l'attrait de la nouveauté. Le bailli de Dijon n'avoit voulu lever que cinq mille Suisses; vingt mille d'entre eux se mirent en mouvement, et l'on fut obligé de donner des ordres aux frontières de Piémont, pour n'en pas laisser passer davantage : autrement jusqu'aux femmes et aux enfans paroissoient déterminés à se jeter sur l'Italie. (1)

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. Liv. VIII, chap. XVII, p. 363.—Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 123.—Pauli Jovii Hist. sui temp.

L'arrivée de cette multitude inattendue, qui chap. xcv changeoit à un tel point la proportion des forces des deux armées, auroit certainement empêché l'évacuation de Novarre, si on ne l'avoit pas effectuée deux ou trois jours auparavant. Elle pouvoit de même faire mettre en délibération s'il ne valoit pas mieux rompre toute négociation; et si le roi avec une armée si nombreuse, si belliqueuse, et commandée par d'aussi bons ossiciers, ne devoit pas saisir l'occasion de tenter la conquête de la Lombardie. On ne pouvoit douter que l'abandon de Novarre, et la retraite de Charles VIII au-delà des Alpes, ne dût jeter un découragement extrême dans l'armée qui désendoit encore le royaume de Naples, et ne déconcertât tous les partisans de la France; qu'elle ne dût relever tout autant les espérances et l'orgueil du parti ennemi. Le camp vénitien, il est vrai, étoit assis dans un lieu si fort et appuyé par des ouvrages si redoutables, qu'on pouvoit regarder comme téméraire l'entreprise de le forcer : mais si les Français, au lieu de l'attaquer, eussent marché sur Milan ou sur Pavie, ils auroient contraint le marquis de Mantoue à. les suivre, et ils ne lui auroient laissé de choix qu'entre une bataille, et la perte du pays qu'il s'étoit chargé de défendre. Jamais les Français

Lib. III, p. 97. — Franc. Belcarii Comment. Rerum Gallic. Lib. VII, p. 186.

1495. rer l'empire de l'Italie; et le duc d'Orléans employoit tout ses moyens de persuasion, et tout son crédit, pour le faire sentir. (1)

Ce crédit, il est vrai, étoit fort limité; le duc d'Orléans étoit suspect aux favoris du roi; la mémoire des guerres civiles où il s'étoit engagé, étoit encore toute récente, et loin de faciliter son agrandissement, la cour étoit disposée à mettre obstacle à ce qu'il acquît le Milanès: aussi Jean-Jacques Trivulzio proposoit aux Vénitiens un traité particulier avec Charles VIII, en vertu duquel Louis-le-Maure auroit été forcé à résigner le duché de Milan à Maximilien Sforza, fils de son neveu Jean Galéaz, tandis que Crémone avec son territoire auroit été cédée aux Vénitiens, en compensation des frais de la guerre (2). Cette négociation qui n'eut pas de succès, contribua cependant à ébranler la confiance mutuelle des puissances italiennes.

Mais c'étoit la disposition de la noblesse française, qui mettoit surtout obstacle au renouvellement de la guerre; elle étoit fatiguée de cette expédition, et ne vouloit plus combattre; son impatience de retourner en France étoit extrême : elle prétendoit que ce qu'il restoit de

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 123. — Phil. de Comines, Mémoires. Liv. VIII, chap. XVII, p. 364.

<sup>(2)</sup> Bernardi Oricellarii Comm. de bello Italico. p. 89.

gendarmerie dans l'armée, n'étoit plus en pro- CHAP, XCVI. portion avec une si grande masse d'infanterie étrangère; cette observation même lui donna bientôt lieu d'élever d'étranges soupçons contre ces milices suisses qui étoient accourues avec tant d'empressement. Les courtisans déclaroient que c'étoit le comble de l'imprudence, de commettre le roi, et toute la noblesse du royaume, entre les mains d'une multitude indomptée, orgueilleuse, et qui se sentoit toute-puissante. Ils s'opposèrent à la réunion de dix mille hom= mes qui étoient restés en arrière de Verceil, avec les dix mille autres qui étoient déjà au camp; et ils donnèrent tant de crédit à ces craintes absurdes, que la troupe qui devoit inspirer le plus de confiance, étoit devenue au contraire le plus grand objet de terreur.

Dans cette situation, Charles VIII se montra disposé à abardonner tous ses avantages, s'il pouvoit à ce prix engager le duc de Milan à se détacher de la ligue pour faire avec lui un traité particulier. Les négociations précédentes avec Venise l'y avoient préparé; et les Vénitiens eux-mêmes n'y mirent point d'obstacle, assurés que la seule chose qui importât au repos de l'Italie, c'étoit la retraite de Charles VIII au-delà des Alpes. Un traité de paix et d'amitié fut en effet conclu, le 10 octobre, au camp de Verceil, entre Charles VIII et Louis-le-Maure, duc de

## 342 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCVI. Milan. On convint que Novarre seroit rendue à ce dernier, que Gènes demeureroit entre ses 1495. mains, mais comme sief de la France, et que le roi pourroit continuer à faire dans cette ville les armemens destinés à défendre Naples. Le duc promettoit encore de pardonner à tous ceux de ses sujets qui avoient suivi le parti français, de rendre à Jean-Jacques Trivulzio la jouissance de ses biens, de renoncer à l'alliance de don Ferdinand de Naples, et de se joindre au roi contre la république de Venise, si dans l'espace de deux mois elle n'accédoit pas à ce même traité. Mais pour sûreté de toutes ces promesses, auxquelles personne n'accordoit aucune confiance, même parmi ceux qui dans l'armée française demandoient la paix, le roi ne devoit avoir d'autre garantie que la forteresse du Castelletto de Gènes; encore celle-ci ne devoit-elle pas lui être remise, mais bien au duc de Ferrare, beau-père du duc de Milan, qui promettoit de la livrer au roi de France, si son gendre venoit à manquer à ses engagemens. (1)

<sup>(1)</sup> Le traité lui-même, en quarante-six articles, est rapporté dans Denys Godefroy, Observations sur l'Histoire de Charles VIII, p. 722-727.—Mém. de Ph. de Comines. L. VIII, ch. XVIII, p. 366. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 124.—André de La Vigne, Journal, p. 186. — Chron. Venetum. T. XXIV, p. 28. — Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 98.—Bern. Oricellarii Comm. p. 91. — Arn. Ferroni. Lib. II, p. 22.

A peine le roi eut-il signé et juré cette paix, CHAP. XCVI. que, cédant à l'impatience de retourner en France, qu'il ressentoit à l'égal de toute sa noblesse, il se prépara à partir dès le lendemain pour Trino de Montferrat. Les Suisses, il est vrai, qui étoient arrivés avec de si hautes espérances, et qu'on parloit de renvoyer, sans même assurer leur solde, commençoient à se rassembler en tumulte; et l'on avoit alors quelque motif de craindre, ce qu'on avoit auparavant affecté de croire sans aucun fondement, qu'ils voudroient retenir le roi, comme otage de ce qui leur étoit dû. On ne leur offroit qu'un mois de paye; ce qui compensoit à peine les frais qu'ils avoient faits pour sortir de leur pays, et ceux qu'ils devoient faire pour y retourner. Ils demandoient qu'on leur payât la solde de trois mois, comme Louis XI, par les capitulations signées avec leurs cantons, s'étoit engagé à le faire, toutes les fois qu'il les appelleroit. L'on fut enfin obligé de les satisfaire, non point en argent, ce qui étoit impossible, mais en leur donnant des otages et des lettres, de change (1). Ils se retirèrent alors dans leurs montagnes. Le roi laissa à Asti Jean-Jacques Trivulzio avec cinq cents lances françaises, pour se ménager à l'avenir l'entrée de l'Italie.

<sup>(1)</sup> Phil. de Comines. L. VIII, chap. XVIII, p. 369.

pays, n'obéirent point; et dans le cours de peu de jours, ils repassèrent presque tous les Alpes sans congé (1). Le roi, avec le reste de son armée, partit de Turin, le 22 octobre, par Suze, Briançon et Embrun; et il repassa les Alpes avec autant de précipitation que s'il avoit fui devant une armée victorieuse. Il arriva le 25 octobre à Gap en Dauphiné, et le 27 à Grenoble. (2)

Cette courte expédition du roi de France, qui abandonnoit si rapidement des conquêtes faites avec une égale rapidité, sema d'une extrémité à l'autre de l'Italie des germes de guerres nouvelles, de révolutions et de calamités; et de même qu'un levain inconnu de haines et de malheurs avoit été développé par son passage dans chaque principauté et dans chaque république, un poison nouveau, le virus d'une maladie jusqu'alors inconnue, fut répandu dans le sein des familles par cette même armée française à son retour de Naples. Cette maladie

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 129.

<sup>(2)</sup> André de La Vigne, Journal de Charles VIII, p. 187. Il termine son Journal à l'entrée du roi à Lyon, le 7 novembre 1495, p. 189. Il étoit secrétaire d'Anne de Bretagne, et c'étoit de l'exprès vouloir et commandement du roi qu'il écrivoit sa narration. Elle est naïve, et quelquefois amusante, mais souvent il flatte le roi ou la vanité de ses compatriotes, sans aucun ménagement pour la vérité.

cruelle, que les Français appelèrent long-temps chap. xcvi. le mal de Naples, et les Italiens le mal français, avoit été apportée sans doute à Naples par quelques Espagnols, qui l'avoient reçue des premiers compagnons que Cristophe Colomb avoit ramenés de son expédition d'Amérique. Peutêtre, comme elle se trouvoit alors restreinte à un petit nombre d'individus, auroit-elle pu être étouffée dès son origine, si une guerre aussi universelle, des marches d'armées aussi longues, et la licence des camps, ne l'avoient répandue avec une étonnante rapidité, et ne l'avoient communiquée en peu de temps à la masse du peuple en France et en Italie. C'étoit seulement le 15 mars 1493 que Christophe Colomb étoit rentré dans le port de Palos, de retour de son premier voyage; et durant ce printemps même, la maladie commença à se répandre dans le Portugal, l'Andalousie et la Biscaie (1). Deux ans après, cette même maladie, qui ne se communique point comme les contagions ordinaires, et qui n'atteignoit jamais un nouvel individu sans qu'il dût son mal à une faute, avoit déjà répandu son poison chez les Espagnols, les Italiens, les Français, les Suisses, les Allemands, enfin dans plus de la moitié de l'Europe. (2)

<sup>(1)</sup> Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV. p. 558.

<sup>(2)</sup> Guicciardini. Lib. II, p. 130. — Fr. Belcarii. Lib. VII,

## 346 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

etoit la conséquence des blasphèmes que des hommes débauchés prononçoient souvent dans de mauvais lieux, publia à cette occasion, à Worms, le 7 août 1495, un édit sévère contre les blasphémateurs. Extat apud Raynaldum. T. XIX, p. 446, S. 39, 40, 41.—Agostino Giustiniani Ann. di Genova. f. 253. Il semble que personne ne soupçonnoit alors de quelle manière la maladie se communique.

## CHAPITRE XCVII.

Ferdinand II rentre dans le royaume de Naples, et recouvre sa capitale. — Les Français vendent aux ennemis des Florentins les
forteresses qu'ils occupoient en Toscane. Ils
sont réduits- à capituler à Atella, et évacuent le royaume de Naples. Mort de Ferdinand II.

1495, 1496.

Les temps modernes, au milieu de guerres con-char. xcviitinuelles, ont offert un si petit nombre de 1495. conquérans; il y a eu si peu de rois qui aient conduit eux-mêmes leurs armées, si peu qui n'aient pas éprouvé de grands revers après s'être mis à leur tête, que Charles VIII, par la conquête rapide du royaume de Naples, joue un rôle très-éclatant dans l'Histoire de France. Il est, après saint Louis, le premier monarque dont les historiens français aient à raconter une brillante et lointaine expédition : ses successeurs, quoique bien plus sages que lui, et bien plus habiles dans l'art de la guerre, furent loin d'égaler son bonheur. Aussi les Français l'ont-ils le plus souvent représenté comme un con-

CHAP. XCVII. quérant glorieux; et parmi leurs historiens courtisans, la plupart s'indignent contre Co-1495. mines et contre les écrivains italiens, pour avoir donné à entendre qu'il manquoit de talent, d'application et de caractère; tant il y a, dans les conquêtes et dans la conduite d'une armée triomphante, quelque chose qui éblouit le vul-

gaire et qui entraîne son admiration.

Cependant il est bien moins important d'examiner, pour juger Charles VIII, s'il manquoit en effet de talens militaires, et s'il ne dut qu'au hasard sa brillante conquête, que de chercher ce qu'il pouvoit attendre de ses succès, et quels résultats heureux pour la France ou pour le pays où il portoit ses armes, compenseroient les maux inévitables de la guerre. Or, l'impossibilité où Charles VIII s'étoit mis de conserver le royaume de Naples, soit qu'il y restat, soit qu'il s'en éloignat, montre assez avec quelle légéreté il avoit conçu ses projets, et avec quelle insouciance il sacrifioit la vie des hommes à sa vaine gloire.

Sans douté ce seroit un bonheur pour l'humanité, si l'histoire étoit toujours sévère en jugeant l'esprit de conquête, si elle travailloit toujours à détruire cet enthousiasme funeste, cette ivresse des victoires qui séduit les nations et leurs chefs, et qui leur fait sacrifier le bonheur à une gloire sanglante. Mais elle doit

avant tout être juste avec les conquérans; et les chap. xcvii. reproches qu'elle adresse à chacun d'eux ne doivent point être de même nature : elle doit reconnoître qu'Alexandre a réussi par ses victoires à fonder un empire, à réformer les mœurs et la législation d'un peuple asservi et corrompu, à humilier un puissant ennemi; mais elle est aussi en droit de lui demander s'il n'a point acheté trop cher l'accomplissement de ses projets lorsqu'il a bouleversé une moitié de l'Asie, et fait répandre plus de sang ou dissipé plus de trésors que le succès de ses entreprises ne promettoit à l'humanité de bonheur dans l'avenir : elle peut demander à Charlemagne, à Frédéric II, de quel droit ils jouèrent le sort de l'humanité d'après leurs propres calculs, et sacrifièrent la génération présente aux générations à venir, en admettant même qu'après l'achèvement de leurs projets, ils aient assuré aux peuples conquis une amélioration de condition ou une prospérité durables.

Dans l'expédition de Charles VIII, la postérité ne peut trouver rien qui lui serve d'excuse, et qui permette d'oublier un moment le mal affreux qu'il sit à l'humanité. Ce ne surent ni de vastes projets de législation ou d'ordre social qui lui mirent les armes à la main, ni le désir de porter des secours à des malheureux opprimés, ni l'intention de mettre un terme à des abus crians, à un brigandage, à une tyranCHAP. XVII. nie, à une persécution qui déshonorent l'humanité; il n'avoit point d'ancienne inimitié na-1495. tionale à satisfaire, point d'offense à l'honneur de son peuple à venger, point de danger à prévenir : enfin, il n'avoit pas même de chances pour conserver ce qu'il tentoit d'acquérir. Parce que le père de Charles VIII s'étoit fait céder, par une suite de contrats illégaux, les droits prétendus des héritiers d'un usurpateur, Charles n'hésita point à porter la guerre dans un pays où il n'avoit aucune possibilité de se maintenir, à bouleverser la constitution de tous les états que traversoit son armée, à épuiser par des efforts excessifs son propre royaume, et à introduire dans celui où il s'étoit annoncé comme libérateur, non-seulemeut les maux inhérens à la conquête, mais tous ceux de la guerre civile, d'une longue anarchie et de la tyrannie de soldats sans pitié.

Charles VIII, avant d'entrer dans le royaume de Naples, avoit été averti par Fonséca du mécontentement du roi d'Espagne, et par Comines, des négociations du duc de Milan et des Vénitiens: il devoit donc s'attendre avec certitude à la ligue qui se forma contre lui dans le nord de l'Italie; et aussitôt qu'elle fut déclarée, il n'eut plus d'autre parti à prendre que celui de se retirer au plus vite. Le seul point sur lequel il pût délibérer, c'étoit de savoir s'il laisseroit une

partie de son armée pour défendre ses conquêtes, chap. xcvii. ou s'il évacueroit le royaume aussi complétement que l'avoit fait peu de mois auparavant son compétiteur de la maison d'Aragon. Dans le premier cas, il y avoit impossibilité à ce que la moitié de son armée défendît ce que la totalité n'étoit pas en état de conserver : dans le second, il sacrifioit ceux des Napolitains qui s'étoient compromis pour lui avec leurs anciens maîtres, et il payoit d'ingratitude les services que tous les partisans de la maison d'Anjou lui avoient rendus. De quelque manière qu'il se conduisit, il ne pouvoit occasionner que des souffrances et des calamités sans nombre.

Ferdinand II s'étoit retiré à Messine après la perte de son royaume; il y reçut la visite de son père Alfonse, qui vint de Mazara l'y trouver en habit religieux : il y rencontra aussi Fernand Gonzalve, de la maison d'Aguilar, natif de Cordoue, que les rois d'Espagne avoient envoyé en Sicile avec cinq mille fantassins et six cents cavaliers espagnols, pour défendre cette île (1). Les Espagnols, avec leur jactance accoutumée, avoient nommé Gonzalve de Cordoue généralissime ou grand capitaine de leur très-petite armée; mais c'est dans un autre sens que la postérité a attaché cette épithète au nom

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii de Vita magni Gonsalvi Cordubensis. Lib. I, p. 176, editio Florentise, in-fol. 1551.

cuar. xevii. de Gonzalve, en rendant justice à ses rares 1495. talens militaires et à la réputation qu'il s'étoit déjà acquise dans les guerres de Grenade. (1)

Charles VIII n'étoit pas encore parti de Naples; mais Ferdinand II étoit déjà averti de la révolution qui s'étoit faite en sa faveur dans les esprits : il savoit qu'il étoit vivement regretté par les peuples qui l'avoient si légèrement abandonné. Ses partisans le rappeloient, et il étoit déterminé à répondre à leur invitation. Alfonse lui ouvrit les trésors qu'il avoit emportés au moment de sa fuite; Hugues de Cardone, beaufrère du marquis d'Avalos, le plus dévoué parmi les serviteurs de la maison d'Aragon, leva pour lui quelques compagnies d'infanterie en Sicile: Gonzalve s'engagea à le seconder avec une partie des Espagnols qu'il avoit amenés; et avant la fin de mai 1495, Ferdinand se présenta devant Reggio de Calabre, dont la forteresse avoit toujours été occupée par ses soldats: la ville se déclara aussitôt pour lui, et en peu de jours le monarque fugitif y rassembla une armée de six mille hommes. (1)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini Istor. Lib. II, p. 112.—Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 79.—Summonte del Hist. di Napoli. L. VI, cap. II, p. 516.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Vita magni Gonsalvi Cordub. L. I, p. 176.

— Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 112. — Pauli Jovii Hist. sui temp. L. III, p. 80. — Fr. Belcarii Comm. Lib. VI, p. 175.

Le parti d'Aragon reprenoit courage en même CHAP. XCVII. temps dans d'autres provinces du royaume, et partout il commençoit à menacer les Français. Antonio Grimani avoit paru sur les côtes de la Pouille avec vingt-quatre galères vénitiennes. Aussitôt don Frédéric, oncle du roi, don César, son frère naturel, et Camille Pandonne, étoient venus le joindre avec trois galères. Ils attaquèrent Monopoli, ville défendue par une garnison française assez nombreuse, que les bourgeois étoient disposés à seconder. Grimani, pour exciter le courage et la cupidité des Stradiotes qu'il avoit amenés de Corfou, leur promit le pillage de la ville s'ils s'en rendoient maîtres. En effet, Monopoli fut prise, et traitée avec une extrême barbarie. L'amiral vénitien ne sauva qu'avec peine la vie des femmes et des enfans qui s'étoient réfugiés dans les églises. (1)

Cet acte de barbarie fut presque immédiatement imité par le parti contraire. La ville de Gaëte, une des plus riches comme des plus fortes du royaume, avoit été donnée en fief au sénéchal de Beaucaire : elle n'étoit gardée que par un petit nombre de soldats français; les bourgeois, déjà fatigués de leur gouvernement, prirent tumultuairement les armes, ne doutant pas de réussir à les chasser de leurs

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 80.—Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 114.—Petri Bembi Hist. Ven. Lib. III, p. 47.

TOME XII.

GRAP. XCVII. murs. Ils les attaquèrent en s'encourageant à grands cris par le nom de Ferdinand. Mais les vieux soldats français, formés en un seul peloton, reçurent leur choc sans s'émouvoir. Bientôt les insurgés, s'apercevant qu'ils ne faisoient aucune impression sur ce corps immobile, perdirent courage : ils s'enfuirent en désordre, et s'embarrassant de leurs armes, dans les rues étroites de la ville, ils ne purent plus opposer aucune résistance aux Français qui les poursuivoient. Ceux-ci continuèrent cependant le massacre long-temps après que le combat eut cessé; ils étoient d'autant plus furieux qu'ils croyoient avoir couru un plus grand danger. Ils n'acceptoient aucun prisonnier, ils ne songeoient point à rassembler du butin; mais ils s'avançoient de rue en rue, tuant sans distinction d'age ni de sexe tout ce qui se présentoit sous leurs mains. Dans les quartiers qu'ils parcoururent; personne n'échappa à la mort, que ceux qui, s'élançant à la mer du haut des rochers, parvinrent à s'enfuir à la nage. Aucun habitant de Gaëte n'auroit survécu, si la nuit qui survint n'avoit mis un terme à cette boucherie. Ainsi le massacre et le pillage des habitans de deux villes florissantes, l'une sur le golfe Adriatique, l'autre sur la mer Tyrrhénienne; l'une par les soldats grecs des Véni-

tiens, l'autre par les Français, fut comme le

prélude des calamités que les barbares appor-char. xcvII. toient à l'Italie, avec leur nouveau système de 1495. guerre. (1)

Cependant Ferdinand II réduisoit sous son obéissance les petites villes de la Calabre. Sainte-Agathe lui ouvrit ses portes; et il s'avança vers Séminara, où il surprit et sit prisonnier un petit corps de troupes françaises. Aubigny, qui commandoit en Calabre, sentit la nécessité de réprimer promptement ces mouvemens d'insurrection. Il n'avoit que très-peu de troupes sous ses ordres; mais il y joignit tout ce que les barons du parti d'Anjou purent lui fournir de milices provinciales, et le petit corps français que Précy, frère d'Ives d'Alègre, commandoit dans la Basilicate. Ce dernier déroba sa marche à Ferdinand, qui ne fut point informé de cette jonction. Toutefois Gonzalve de Cordoue conseilloit au roi d'éviter la bataille. Dans toute son armée, il ne croyoit pouvoir compter que sur ses sept cents cavaliers espagnols; et même il étoit loin de les croire égaux à des gendarmes français (2). Mais les milices calabroises, qui s'étoient réunies autour de Ferdinand, le sollicitoient de les conduige au combat. Ses gentils-

<sup>(1)</sup> Bern. Oricellarii Comment. p. 93.— Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 81.— Petri Bembi. L. III, p. 45. — Fr. Belcarii. L. VI, p. 176.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii de Vita Gonsalvi. Lib. I, p. 177.

ou trois fois en nombre la petite armée française; qu'il falloit relever les espérances des peuples par une victoire, et qu'on ne reconquerroit point le royaume en montrant toujours la même pusillanimité avec laquelle on l'avoit perdu. Ferdinand, impatient lui-même de rétablir sa réputation militaire, fit sortir ses troupes de Séminara, et marcha au-devant de l'ennemi. (1)

D'Aubigny avoit environ quatre cents cuirassiers et le double de chevau-légers; il les avoit rangés dans la plaine, le long d'une rivière qu'il trouvoit sur sa route, à trois milles de Séminara, en venant de Terranova. Derrière eux étoit l'infanterie suisse; et les milices du pays, bien plus destinées à faire nombre pour les yeux qu'à combattre, faisoient l'arrière-garde. Ferdinand attendoit l'attaque sur l'autre bord de la rivière, auprès des collines qui s'étendent jusqu'à Séminara. D'Aubigny n'hésita point à traverser le lit du fleuve, et à venir charger la cavalerie espagnole; celle-ci, qui sentoit son infériorité, fit, selon l'usage des Maures avec lesquels elle étoit accoutunts à combattre, une évolution en arrière pour revenir à la charge. Ce mouvement parut à toute l'infanterie napo-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 84.

litaine le signal de sa défaite. Elle s'enfuit aussi- CHAP. XCVII. tôt en désordre sans avoir combattu; mais atteinte dans sa course par la cavalerie, elle fut sabrée, avant même d'avoir éprouvé le choc des Suisses (1). Ferdinand ayant vainement tenté de rallier ses soldats, fut entraîné dans leur suite. Son cheval, dans un passage glissant, se renversa sur lui. Ferdinand, retenu par ses étriers et par les arçons élevés de sa selle, alloit tomber entre les mains des ennemis, lorsque Jean d'Altavilla, frère du duc de Termini, le releva, lui donna son cheval, le fit partir, et, resté à pied au milieu des ennemis, fut presque immédiatement massacré. (2)

Ferdinand s'enfuit à Valence, et Gonzalve à Reggio: tous deux s'embarquèrent ensuite, et se réunirent de nouveau en Sicile. Mais au lieu de se laisser décourager par ce mauvais succès, ils en profitèrent pour renouer des correspondances avec tout l'intérieur du royaume, dont cette courte expédition leur avoit appris à connoître le mécontentement; et avant que le bruit

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 84. — Idem, Vita Consalvi. Lib. I, p. 178. — Fr. Belcarii Comm. Lib. VI, p. 176.

<sup>(2)</sup> Mém. de Guill. de Villeneuve. T. XIV, p. 64. — Pauli Jovii. Lib. III, p. 85. — Idem, Vita Consalvi. Lib. I, p. 179. - Franc Guicciardini. Lib. II, p. 112. - Bern. Oricellarii de bello Italico, p. 92. - Summonte storia di Napoli. L. VI, cap. II, p. 516.

provinces, Ferdinand voulut étonner les Français par une nouvelle entreprise. Il rassembla à Messine tous les vaisseaux aragonais, siciliens, calabrois, qui pouvoient faire nombre, encore qu'il n'eût presque point de soldats pour les faire monter. De cette manière il se trouva avoir soixante vaisseaux pontés, et vingt bâtimens ouverts. Avec cette flotte, commandée par l'amiral espagnol Réquesens, il entra dans le golfe de Salerne, dans le temps à peu près où Charles VIII arrivoit avec son armée à Pontrémoli. Salerne, Amalfi et la Cava, arborèrent aussitôt les étendards d'Aragon. (1)

Ferdinand conduisit ensuite sa flotte devant Naples, où elle causa la fermentation la plus vive. Graziano Guerra, qui se trouvoit alors dans cette capitale, reconnut que la flotte aragonaise n'avoit qu'une apparence trompeuse sans force réelle; et il pressa le vice-roi, Gilbert de Montpensier, de l'attaquer, avant qu'elle eût entraîné les peuples à la révolte : mais le nombre des vaisseaux français parut trop disproportionné avec celui des ennemis; et tandis que Ferdinand, pendant trois jours de suite, couroit des bordées dans le golfe de Naples, Montpensier se tint sur ses gardes, pour pré-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicolardini. L. II, p. 113.—Pauli Jovii Vita magni Consalvi. Lib. I, p. 180.— Fr. Belcarii Lib.. VI, p. 177.

venir un soulèvement dont il se croyoit menacé GHAP. XCVII. à toute heure. En effet, les partisans d'Aragon n'osoient pas se montrer, et Ferdinand perdant l'espérance d'exciter une révolution, avoit déjà donné ordre à sa flotte de faire voile vers la Sicile, lorsque ceux qui avoient correspondu avec lui, jugeant qu'ils étoient déjà découverts, et que les Français attendoient seulement un moment plus tranquille pour s'assurer d'eux, sirent inviter le roi à tenter un débarquement, lui promettant que de leur côté ils prendroient les armes. (1)

D'après cette invitation, le 7 juillet, lendemain du jour où la bataille de Fornovo s'étoit livrée, Ferdinand vint prendre terre à l'embouchure du petit ruisseau du Sébète, près de la Madelaine, au levant de Naples. Montpensier sortit aussitôt de la ville avec l'élite de sa gendarmerie, pour s'opposer au débarquement des Aragonais. En même temps il donna l'ordre d'arrêter les chefs des mécontens, parmi lesquels on remarquoit André Gennaro, Albéric Caraffa, Jean Cinicelli, Colas Brancaccio, les Sangri, les Pignatelli, et le poète Sannazar, dont la sidélité pour la maison d'Aragon n'avoit jamais été ébranlée. Cependant cet acte de rigueur causa l'explosion long-temps suspendue; chacun se

<sup>(1)</sup> Pr. Guicciardini. Lib. N., p. 113. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 86. — Bern. Oricellatii, p. 98.

plus exposés: la cloche d'alarmes sonna dans tous les quartiers à-la-fois, le peuple se jeta avec fureur sur les Français demeurés dans la ville, et les massacra tous: la porte par laquelle Montpensier étoit sorti, fut fermée sur lui, et Ferdinand qui, après l'avoir attiré hors de la ville, avoit passé au rivage opposé, devant l'île de Nisida, fut rappelé dans le port par des signaux, et reçu par tout le peuple avec des transports d'allégresse. (1)

Sa situation toutefois n'étoit encore rien moins qu'assurée. Montpensier se trouvoit, il est vrai, exclu de la ville, et séparé des forts, qui sont tous au couchant; mais la difficulté du chemin, pour faire, par dehors, le tour des murailles, ne pouvoit le retarder que de quelques heures: en effet, il ramena sa cavalerie sur la place du château Neuf, avant que Ferdinand et les deux frères d'Avalos en eussent pu fermer toutes les issues. Montpensier, à la tête d'une colonne de gendarmerie, s'efforçoit de pénétrer jusqu'à la place de l'Olmo, tandis que Ives d'Alégre, avec une autre colonne, suivoit la via Catalana. D'autre part le peuple napolitain lui opposoit une résistance obstinée. Tandis

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 86. — Franc. Guicciardini Hist. Lib. II, p. 113. — Summonte Hist. di Napoli. Lib. VI, cap. II, p. 519.

que ceux sous les fenêtres desquels passoient CHAP. XCVII. les Français, les accabloient à coups de pierres; dans le reste de la rue, chacun portoit hors de sa maison les tonneaux, les chars, le fumier, dont il pouvoit faire des barricades mobiles. A mesure que la populace gagnoit quelques pas sur les gendarmes, elle s'en assuroit par de nouveaux retranchemens. Ives d'Alégre, qui combattoit dans une rue plus étroite, fut beaucoup plus maltraité, et obligé de faire plus tôt sa retraite. Montpensier se maintint dans la sienne jusqu'à la nuit; mais alors il fut aussi obligé de se retirer sur la place du château. Ferdinand profita de cette nuit avec une activité extraordinaire. Les citoyens, les matelots de la flotte, les soldats, travaillèrent tous aux fortifications, que les deux frères d'Avalos dirigeoient. Des gabions pleins de sable, des tonneaux remplis de pierres, des chars de fumier, disposés de manière à laisser des embrasures pour l'artillerie, fermèrent toutes les avenues de la place du château; les murs intérieurs des maisons furent ouverts, pour que les défenseurs pussent passer de l'une à l'autre, et tandis que les Français s'assuroient la communication entre les trois forteresses du château Neuf, du château de l'OEuf et du fort Saint-Elme, et qu'ils dressoient leurs tentes dans l'espace qui les sépare, les Napolitains non-seulement avoient

chap. xcvii. coupé toute communication entre ces forte1495. resses et la ville, mais même leur avoient fermé
toute issue sur la campagne; ensorte que dès
le lendemain Montpensier se trouva assiégé
dans l'enceinte où il s'étoit empressé d'entrer. (1)

Six mille Français étoient enfermés dans les châteaux de Naples : quoique leurs magasins fussent abondamment pourvus de vivres, ils ne pouvoient sussire pour maintenir long-temps une troupe aussi nombreuse. Les chevaux manquoient de fourrages, et en peu de temps il en périt un grand nombre. Une garnison si forte et si valeureuse, ne se laissa pas enfermer, il est vrai, sans tenter plusieurs sorties. Quelques - unes furent conduites avec tant de courage et d'impétuosité, qu'elles tinrent en suspens le sort de Naples et de la monarchie. Ce fut surtout par la bravoure et l'activité des deux frères d'Avalos qu'elles furent toutes repoussées, et que les Français furent chassés des postes d'où ils incommodoient le plus la ville. A peine ces deux frères avoient obtenu ces succès, que le cadet fut blessé dans un de ces combats; et l'ainé, Alfonse d'Avalos, marquis de Pescaire, fut tué en trahison par un Maure, qui lui avoit

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 88. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 114. — Bern. Oricellarii Comment. p. 102.

promis de lui livrer le fort du Mont Sainte-chap. xcvii. Croix. (1)

La mort du marquis de Pescaire causa une profonde douleur à Ferdinand, qui étoit lié avec toute cette famille, non-seulement par une juste reconnoissance, mais par son amour pour Constance, sœur du marquis. Il fut quelque temps incapable de s'occuper des affaires publiques; mais Prosper Colonna en prit la direction à sa place. Celui-ci, que les Français regardoient comme le capitaine italien sur lequel ils pouvoient le plus compter, qu'ils avoient le premier associé à leur cause, et qu'ils avoient récompensé par les plus riches dons, venoit de passer au parti aragonais, à la persuasion du pape et du cardinal Ascagno Sforza. Bientôt son cousin, Fabrizio Colonna, avoit imité sa défection; et pour donner un gage de son attachement au nouveau parti qu'il embrassoit, il avoit marié sa fille, Victoire Colonna, qui fut ensuite si célèbre comme poète, à Ferdinand d'Avalos, fils encore en bas age du marquis de Pescaire, qui venoit d'être tué. Les prétextes par lesquels les Colonna excusèrent leur changement de parti, ne lavèrent qu'imparfaitement leur honneur: on les vit bien plus occu-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 91.— Franc. Guicciardini. Lib. II, p. 115.— Bern. Oricellarii. Comment. p. 107.— Summonte. Lib. VI, c. II, p. 520.

cale. xcvn. pés de sauver leur fortune dans une révolution, 1495. que de défendre celui à qui ils devoient leurs richesses. (1)

Le parti d'Aragon acquéroit cependant tous les jours de nouvelles forces. Capoue, Averse, Mondragone, et les principales villes de la province avoient suivi l'exemple de Naples; et Alfonse reprenant courage à la nouvelle de la rentrée de son fils dans la capitale, lui fit demander de lui rendre le trône, qu'il n'avoit abdiqué que par politique. Ferdinand répondit avec quelque amertume, qu'il seroit plus prudent de lui laisser auparavant le temps de l'affermir un peux mieux, pour qu'Alfonse ne fût pas appelé à l'abandonner une seconde fois. (2)

Montpensier, ensermé dans les chateaux de Naples, commençoit déjà à manquer de vivres. Il mettoit toute son espérance dans la flotte que Charles VIII, dès son arrivée à Asti, avoit sait armer à Villesranche: mais cette flotte, ayant aperçu près de l'île de Ponza celle de Ferdinand, qui lui étoit supérieure en nombre, s'ensuit précipitamment vers Livourne; et elle n'y eut pas plutôt pris terre que tous les soldats qu'elle portoit désertèrent. Ce désastre sit perdre courage à Montpensier. Il sit avertir les généraux

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 92. — Fr Guic-ciardini. Lib. II, p. 115.

<sup>(2)</sup> Bern. Oricellarii Comment. p. 107.

français qui tenoient encore la campagne dans CHAP. XCVII. le royaume de Naples, que, s'il n'étoit inces-1495. samment secouru, il seroit réduit à capituler. En effet, après trois mois de siège, il commença, dans les premiers jours d'octobre, à prêter l'oreille aux propositions de Ferdinand; justement à l'époque où Charles VIII signoit le traité de Verceil. (1)

Les généraux français ayant consulté les plus zélés partisans de la maison d'Anjou, convinrent de réunir tous leurs soldats en deux armées; avec l'une, d'Aubigny se chargea de marcher contre Gonzalve de Cordoue, qui avoit reçu des renforts de Sicile, et qui recommençoit l'invasion de la Calabre; avec l'autre, Précy et le prince de Bisignano devoient s'approcher de Naples pour délivrer Montpensier. Ces derniers s'avancèrent en effet de la Basilicate où ils étoient cantonnés, jusqu'auprès d'Eboli, à dixhuit milles de Salerne, et sur le même golse. Ferdinand chargea Thomas Caraffa, prince de Matalone, de les arrêter, tandis qu'il continuoit ses négociations avec Montpensier, et qu'il tâchoit de lui dérober la connoissance de l'armée qui venoit à son secours. (2)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 115.— Pauli Jovii. Lib. III, p. 111.— Fr. Belcarii Comment. Rer. Gall. Lib. VI, p. 178.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 111. — Fr. Guicciardini. L. II, p. 116.

CHAP. XCVII. L'armée du prince de Matalone étoit quatre 1495, fois plus nombreuse que celle de Précy. Ce dernier n'avoit sous ses ordres que mille cavaliers, gendarmes ou chevau-légers, italiens ou français, mille Suisses et huit cents fantassins de Calabre, qui ne suivoient l'armée que pour faire nombre. Les Napolitains, qui n'avoient encore jamais combattu, méprisoient cette petite troupe : leur jactance inspira une confiance trompeuse au prince de Matalone, qui se flatta d'envelopper les Français, et de les détruire tous. Tandis que ceux-ci prenoient la route de Salerne, après avoir passé le Sèle, l'ancien Sylaris, il étendit ses deux ailes pour leur couper toute retraite vers la mer, ou vers la forêt voisine. En même temps plusieurs de ses gendarmes partirent du front de l'armée napolitaine, pour charger les Français, avant d'en avoir reçu l'ordre. De même l'infanterie aragonaise s'élança à la course sur les Suisses : l'immobilité de l'une et de l'autre phalange sit échouer ces deux attaques intempestives. La cavalerie napolitaine, repoussée, retomba sur son infanterie, et la mit en désordre; les Aragonais, arrivés sur le front des Suisses, se trouvèrent dans l'impossibilité de les atteindre ou de leur porter un seul coup, au travers de la forêt de lances et de hallebardes qui les couvroit. La terreur succédant au moment même à une folle confiance, l'armée napolitaine fut dissipée en moins chap. Ecvil. de demi-heure. Mais elle n'avoit point assez d'agilité pour se dérober ou à la cavalerie française, ou à l'impétuosité des Suisses; l'infanterie atteinte dans sa fuite, fut presque toute massacrée; surtout il n'échappa presque personne d'une cohorte qui avoit été levée à Naples parmi les assassins de profession : ces malheureux étoient en grand nombre dans les Deux-Siciles, et le gouvernement les épargnoit dans la croyance qu'après s'être familiarisés avec le sang, ils devoient faire de bons soldats. (1)

Le prince de Matalone s'enfuit avec trois cents chevaux vers Eboli; et il eut beaucoup de peine à persuader aux bourgeois frappés de terreur de l'admettre dans leur ville. Si Précy l'y avoit poursuivi, il l'auroit aisément fait prisonnier avec le reste de la cavalerie napolitaine. Mais il n'étoit guère moins étonné de sa victoire, que ses ennemis de leur défaite; et il n'en connut pas de suite toute l'étendue. Il donna quelque temps à ses soldats pour se reposer, au prince de Bisignano pour se faire panser de ses blessures, et il ne parvint que le surlendemain à Sarno, à quinze milles de Naples, où une nouvelle résistance l'attendoit. (2)

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 112.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 113. — Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 116. — Fr. Belcarii Comment. Lib. VI, p. 179.

CHAP. XCVII. 1495.

Ferdinand avoit envoyé dans cette ville Tuttavilla et Prosper Colonne pour chercher à arrêter les Français : ces chefs coupèrent le pont de la rivière de Sarno; Précy le rétablit sans attaquer la ville, et continua son chemin vers Naples. Ferdinand s'y trouvoit alors dans la plus extrême anxiété. Montpensier manquant de vivres, et perdant toute espérance d'être secouru, étoit entré en négociation pour capituler; mais le moindre accident, le zèle d'un Napolitain partisan de la maison d'Anjou, la capture d'un seul prisonnier, pouvoient lui révéler l'approche de Précy et sa victoire à Eboli. Ferdinand craignoit même à toute heure que Montpensier n'entendît le canon des Français, ou qu'il ne vit paroître leurs drapeaux sur les montagnes. Il appela ses ennemis à une consérence, en les avertissant que s'ils n'acceptoient pas ses propositions dans le jour, il ne leur feroit plus de quartier. Cependant les chefs qui s'étoient réunis en nombre égal sur un vaisseau, au lieu de conclure, sembloient s'aigrir par la dispute. Toutes les minutes qui s'écouloient étoient précieuses : mais Ferdinand craignoit d'éveiller, par son impatience même, les soupçons de son adversaire. Il affecta de l'indifférence, et ordonna à ses commissaires de se retirer, si les Français n'acceptoient pas à l'heure même son ultimatum. Montpensier se laissa intimider, et signa. L'accord portoit que toute hos cure revue.

tilité seroit suspendue pendant trente jours, à 1495.

moins qu'il ne survint une armée française qui contraignit Ferdinand à abandonner la campagne. Durant le même temps, le roi de Naples s'engageoit à faire passer aux assiégés des vivres jour par jour. Au bout de ce terme, si Montpensier n'étoit pas secouru, il devoit remettre à Ferdinand tous les châteaux de Naples, et être reconduit en France avec toute la garnison et ses équipages. Ives d'Alègre, Robert de La Marck, La Chapelle d'Anjou, Roccabertino et Genlis, furent donnés en otage aux Aragonais pour l'observation de ces conventions. (1)

Mais cette capitulation même ne mettoit pas Ferdinand en sûreté: son armée, découragée par deux défaites, ne sembloit plus en état de tenir tête aux Français, et plusieurs de ses capitaines lui conseilloient de laisser entrer Precy dans les forteresses; bien assurés que, quelque convoi qu'il conduisît avec lui, une armée nouvelle auroit bientôt épuisé les magasins de la garnison. Ferdinand jugea, au contraire, que Precy, après avoir ravitaillé les châteaux, se hâteroit d'en ressortir avec Montpensier, et la plus grande partie de la garnison. Il résolut donc de faire un nouvel effort pour l'arrêter. Déjà

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 114. – Fr. Guic-ciardini. Lib. II, p. 146.

s'approchoient des forts le long du rivage occidental; mais ce rivage, resserré entre la mer et les rochers, présentoit plusieurs points susceptibles de défense. Prosper Colonne fortifia soigneusement le passage autour du promontoire d'Eccia, près de Pausilippe : il rangea l'armée napolitaine en bataille, derrière ces retranchemens. Ses tambours, ses trompettes et les décharges continuelles de son artillerie, lui donnoient une apparence belliqueuse, qu'elle auroit probablement démentie à l'épreuve. (1)

Mais ce qui étonnoit Precy, plus encore que la contenance guerrière de l'armée napolitaine, c'étoit le silence de Montpensier et de l'artillerie des châteaux. Il eut beaucoup de peine à lui faire parvenir, par quelques pêcheurs, la nouvelle de sa victoire à Eboli, et des secours qu'il lui amenoit. Montpensier répondit, avec douleur, qu'il s'étoit lié les mains, que tant que Ferdinand tiendroit la campagne, il ne lui étoit plus permis de combattre; mais que, si Ferdinand étoit repoussé dans la ville, il l'attaqueroit à son tour par une vigoureuse sortie. Precy n'avoit point des forces suffisantes pour attaquer dans ses retranchemens une armée nombreuse, qui avoit tout l'avantage du terrain. La flotte ara-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 116. — Fr. Guic-ciardini. Lib. II, p. 116.

gonaise s'étoit approchée du rivage, et il com-chap. xcvii. mençoit à se trouver sous son feu; il se vit donc contraint à la retraite. La cavalerie napolitaine le suivit jusqu'à Nola, mais en se tenant toujours assez éloignée pour éviter le combat. Là elle crut surprendre dans un cabaret quelques gendarmes français qui s'y étoient arrêtés; ceux-ci firent bientôt fuir leurs agresseurs. Ces premiers fuyards répandirent dans tout le reste de l'armée une terreur panique; et si des nuages de poudre, absolument impénétrables aux regards, n'avoient pas dérobé aux Français le désordre de cette armée, elle auroit éprouvé dans ce lieu une troisième défaite, plus fatale que les deux précédentes. Précy, qui ne l'avoit point soupçonné, continua sa retraite par Sarno et San-Sévérino, et mit ses troupes en quartier d'hiver. (1)

Montpensier, honteux d'avoir fait échouer une expédition si bien calculée pour sa délivrance, honteux d'avoir été dupe de la fermeté que Ferdinand lui avoit montrée, au moment où ce roi couroit le plus grand danger, sollicité de plus par le prince de Salerne, dont l'inimitié pour la maison d'Aragon n'admettoit aucun tempérament, se montra peu scrupuleux sur l'observation de la capitulation qu'il avoit signée. Avant que le mois fût écoulé, il profita

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 118.

## 372 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

s'embarquer de nuit avec deux mille cinq cents hommes enfermés, comme lui, dans les forts, et les transporter à Salerne. Il ne laissa que trois cents hommes à la garde des châteaux. Ceux-ci refusèrent de les rendre au terme qui avoit été fixé; et ils se défendirent, tant qu'il leur resta quelques provisions, encore que Ferdinand menaçât à plusieurs reprises de faire pendre les otages qu'il avoit entre ses mains. Le château Neuf lui fut enfin consigné vers la fin de l'année, et le château de l'OEuf, au commencement de la suivante. (1)

Toutes les pertes que les Français éprouvoient dans le royaume de Naples, étoient d'autant plus douloureuses pour eux, qu'ils se sentoient plus séparés de leur patrie et plus abandonnés de leur souverain. Pendant qu'ils combattoient, et qu'ils perdoient successivement la capitale et les meilleures villes du royaume, ils savoient que Charles VIII s'éloignoit toujours plus, et qu'arrivé enfin dans ses états, il avoit entièrement rejeté tous les soins du gouvernement, pour courir après les plaisirs dont il s'étoit

<sup>(1)</sup> Le château Neuf, le 8 décembre, et celui de l'Œuf, le 17 février. Pauli Jovii Histor. sui temp. Lib. III, p. 119. — Fr. Guicciardini. L. II, p. 116. — Chronic. Venet. T. XXIV, p. 31-34.— Allegretto Allegretti, p. 854.— Mémoires de Guill. de Villeneuve. XIV, p. 47.

montré si avide. S'ils étoient foibles eux-mêmes, cuap. xcvii. ils n'avoient jusqu'alors été attaqués que par un ennemi aussi foible qu'eux; mais ils jetoient avec inquiétude les yeux sur le reste de l'Italie : leurs ennemis y acquéroient une prépondérance irrésistible, tandis que de nouvelles fautes y faisoient perdre à leur roi jusqu'à ses derniers partisans. La république de Florence étoit la seule alliée qui restât à la France. C'étoit par ses états seulement que Charles VIII pouvoit conserver encore quelque communication avec Montpensier; c'étoit par ses subsides qu'il pouvait faire passer quelque argent à l'armée : cependant loin de rendre aux Florentins les forteresses qu'il avoit reçues d'eux, et dont il avoit promis à tant de reprises la restitution, il avoit laissé une partie de ses troupes au service de leurs ennemis. Un corps de soldats gascons étoit demeuré à la solde des Pisans, il avoit été employé tout l'été, contre les Florentins, à recouvrer toutes les forteresses du territoire de Pise, et il avoit introduit en Toscane des habitudes de férocité dont les anciennes guerres d'Italie ne présentoient point d'exemples. Les soldats avoient appris des Français à avaler, avant les batailles, tout l'or qu'ils portoient, pour le soustraire à leurs ennemis s'ils étoient faits prisonniers; les Gascons enseignèrent ensuite aux Italiens à éventrer les prisonniers, pour chervainqueurs. Ces atrocités se répétèrent de part et d'autre, jusqu'à ce que les Gascons fussent presque tous massacrés, après la prise des châteaux de Ponsacco, Lario, Peccioli, Toiano et Palaia, par les Florentins. (1)

Guid' Ubaldo, duc d'Urbin, et Ranuccio de Marciano, étoient entrés au service de la république florentine, et ils avoient remporté plusieurs avantages sur les Pisans pendant la dernière partie de la campagne. Cependant c'étoit surtout sur des négociations que la seigneurie comptoit pour recouvrer Pise. Ses ambassadeurs avoient suivi le roi à Asti; ils avoient profité de ce que ce monarque oublioit les Pisans dès qu'il en étoit éloigné, et ils avoient obtenu de lui toutes les promesses qu'ils desiroient, moyennant de nouveaux sacrifices d'argent. Ils payèrent les trente mille ducats qu'ils devoient encore sur leur ancien traité, après avoir reçu en gage des pierreries de la couronne, qu'ils ne devoient rendre qu'au moment où leurs forteresses leur seroient restituées. Ils promirent de plus d'avancer soixante-dix mille ducats aux généraux français dans le royaume

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 216.—Petri Delphini. Lib. IV, epist. 47, apud Raynald. Annal. 1495, §. 32, T. XIX, p. 445. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 100. — Fr. Guicciardini. L. III, p. 135. — Jac. Nardi. Lib. II, p. 42.

de Naples, et de prendre en paiement une cuar xcvii. obligation des quatre receveurs généraux de 1495. France. (1)

Nicolas Alamanni, qui avoit signé ce traité pour sa république, revint à Florence le 7 septembre, rapportant à tous les commandans des forteresses l'ordre de les remettre immédiatement aux Florentins, et à tous les soldats du roi l'ordre de quitter le service des Pisans. Le commandant de Livourne obéit à ces ordres le 15 septembre, aussi-bien que les frères Vitelli, qui passèrent de Pise au camp florentin avec toute leur cavalerie (2). Mais d'Entragues, gouverneur de la citadelle de Pise, prétendit avoir reçu de son maître des ordres secrets qui n'avoient point encore été révoqués, Ligny, qui l'avoit placé là, s'étoit engagé à prendre sur lui toute la responsabilité de sa désobéissance. Les gouverneurs de Pietra-Santa, de Mutrone, de Sarzane et de Sarzanello, ne voulurent recevoir d'ordre que de lui; et d'Entragues; séduit par son amour pour la fille de Lucas del Lante, gentilhomme pisan, embrassa les intérêts de la ville où il commandoit avec autant de zèle que ses anciens citoyens. (3)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. II, p. 120.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVI, p. 218.— Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 134.

<sup>(3)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 219. - Fr. Guicciar-

свар. ХсVII. 1495.

D'Entragues n'avoit cependant point caché aux Pisans que pour les protéger, il ne pourroit pas toujours désobéir formellement aux ordres de son souverain. Il leur avoit conseillé de chercher ailleurs des secours, que Sylvestre Poggio, leur ambassadeur, obtint en effet de Louis Sforza et des Vénitiens (1); il leur avoit aussi permis d'enfermer sa forteresse par une circonvallation, pour que les Florentins ne pussent point arriver jusqu'à lui, supposé qu'il fût ensin obligé de promettre d'ouvrir ses portes. Mais ce nouveau retranchement que les Pisans élevèrent en effet, de la porte du faubourg jusqu'à l'Arno, fut perdu par une conséquence de leur impétuosité. L'armée florentine s'étant approchée de leurs murs, ils l'attaquèrent en rase campagne, malgré l'infériorité de leurs forces. Ils furent repoussés et poursuivis l'épéc dans les reins jusqu'au milieu du faubourg : le nouveau retranchement fut pris; et la ville l'auroit été aussi, si d'Entragues n'avoit dans ce moment fait tirer le canon de sa forteresse sur la mêlée, et forcé ainsi les deux partis à se séparer. (2)

dini. L. III, p. 134. — Pauli Jovii. L. III, p. 101. — Fr. Belcarii Comment. Rer. Gall. Lib. VII, p. 190. — Chroniche di Pisa di Jacopo Arrosti in archivio Pisano, fol. 205, verso.

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 133. — Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 102.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. III, p. 104. — Fr. Guicciardini. L. III, p. 135. — Jacopo Nardi, Ist. Fior. L. III, p. 43.

Le lendemain, Fracassa San-Sévérino arriva CHAP. XCVII. de Gènes, amenant quelques soldats milanais au secours des Pisans; un commissaire vénitien leur apporta aussi quelque argent pour lever des troupes; enfin, d'Entragues consentit à faire avec eux un traité par lequel il s'engageoit à leur remettre sa forteresse au bout de cent jours, si le roi ne rentroit pas avant ce terme en Italie. Jusqu'alors les Pisans devoient lui payer chaque mois deux mille florins pour la solde de sa garnison, et quatorze mille au moment 'où la citadelle leur seroit livrée. Des otages furent donnés de part et d'autre pour garantir l'exécution de ces engagemens (1). Bientôt après, on reçut en Toscane la nouvelle de la signature du traité de Verceil; et comme en même temps Pierre de Médicis étoit arrivé à Sienne, qu'il lioit à Cortone des intrigues pour surprendre cette place, que les Orsini se rapprochoient du territoire slorentin avec un appareil menaçant, la république florentine fit évacuer, le 10 octobre, le faubourg de Pise par son armée, pour lui faire couvrir toutes ses frontières par les quartiers d'hiver qu'elle prit, en trois corps différens. (2)

Le temps fixé par d'Entragues devoit échoir

1496.

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. L. III, p. 106.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVI, p. 220. — Pauli Jovii L. III, p. 107.

chap. xcvii. le 1er janvier 1496. Ce jour là en effet il réunit l'assemblée du peuple; et en lui consignant la forteresse, il lui demanda de prêter serment de fidélité au roi de France. Il voulut que cette formalité pût servir d'excuse à sa désobéissance; et les Pisans ne s'y refusèrent pas. Mais il leur étoit plus dissicile de trouver l'argent nécessaire pour le payer; car, outre les quatorze mille écus qu'ils lui avoient promis, il en falloit encore donner vingt-six mille pour l'artillerie et les munitions que d'Entragues leur cédoit. Cependant les gabelles ne rendoient presque rien à l'État en temps de guerre; et chaque citoyen avoit déjà fait à la patrie des sacrifices qui sembloient supérieurs à sa fortune. Toutes les dames pisanes apportèrent à la seigneurie tous leurs joyaux; un vaisseau portugais qui vint échouer à l'embouchure du Serchio, sut vendu au profit du trésor public; ensin, les Génois et les Lucquois avancèrent quelque argent. D'Entragues sut payé; et la forteresse qu'il avoit livrée, fut rasée en peu de temps par le travail opiniatre de toute la population. (1)

> La pitié, les liens de l'hospitalité, les engagemens précédens du roi et de l'armée, pouvoient excuser en partie la conduite de d'Entragues à Pise; mais pour disposer des autres forteresses,

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii. Lib. III, p. 109. — Istorie di Gio. Cambi. T. XXI, p. 93.

il n'écouta que sa cupidité. Le 26 février, il CHAP. XCVII. vendit aux Génois Sarzane et Sarzanello, pour le prix de vingt-quatre mille florins; et le 30 mars, le bâtard de Roussi, son lieutenant, vendit Pietra-Santa aux Lucquois, pour trente mille florins (1); en sorte que les forteresses que Charles VIII avoit si solennellement promis de rendre aux Florentins, et qu'il leur avoit néanmoins ensuite fait racheter à un si haut prix, passèrent toutes entre les mains de leurs ennemis.

Les Florentins ressentoient beaucoup d'inquiétude du voisinage de Pierre de Médicis; et jamais ce chef de parti ne s'approchoit de leurs frontières sans que la république surveillat tous ses mouvemens avec la plus extrême jalousie. Cependant sa conduite montroit assez qu'il n'avoit point en lui le talent, le caractère, ou les ressources qui auroient pu mettre en danger leur liberté. Il s'étoit échappé de Venise pour joindre Charles VIII, lorsque celui-ci marchoit à la conquête de Naples, et à sa cour il avoit été constamment oublié; son parti s'af-

<sup>(1)</sup> Allegretto Allegretti Diari Sanesi. T. XXIII, p. 855.— Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 858.— Pauli Jovii Hist. Lib. III, p. 108.— Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 224. — Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 141 et 147. — Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 45. — Fr. Belcarii. Comm. Lib. VII, p. 192.

gouvernement vraiment populaire. Environ dix - huit cents citoyens avoient prouvé que leurs ancêtres jouissoient des honneurs de l'État, et avoient en conséquence été admis au grand conseil. Ce conseil, mieux organisé que ceux qui l'avoient précédé, se trouvoit en état de remplir par lui-même ses fonctions, au lieu de n'être qu'une machine entre les mains du parti dominant. On avoit surtout senti qu'il étoit éminemment propre à faire de bonnes élections; et, depuis le 1<sup>ex</sup> juillet 1495, il avoit seul nommé tous les magistrats de la république. (1)

Mais les émigrés se figurent toujours que le public entier partage leurs opinions et leurs sentimens; ils n'ont de correspondance qu'avec les gens de leur parti; ils ne tiennent aucun compte des autres, et ils se persuadent que la moindre assistance étrangère suffiroit pour les rétablir dans leur patrie. Pierre de Médicis crut les circonstances favorables pour attaquer Florence. Virginio Orsini, son parent, qui, pendant la bataille de Fornovo, s'étoit échappé de sa captivité, et retiré dans son fief de Bracciano, lui offroit l'aide de ses gendarmes, pourvu que Pierre de son côte lui fournit assez d'argent

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 41.

pour les 'rassembler et les armer de nouveau. CHAP. XCVII. Pise, Sienne et Lucques étoient en guerre avec les Florentins; Pérouse lui offroit aussi l'assistance de sa population guerrière. Cette ville, qui relevoit de l'Église, mais qui lui obéissoit à peine, étoit gouvernée au nom du parti guelse par la famille des Baglioni, qui n'avoit pas acquis moins d'autorité dans cette république que les Médicis à Florence, ou les Bentivoglio à Bologne. Ces chefs de parti se faisoient une règle de politique de maintenir dans toutes les républiques l'autorité des usurpateurs : aussi permirent-ils à Pierre de Médicis de rassembler ses partisans sur le lac de Pérouse, non loin de Cortone, ville sur laquelle il avoit des desseins; et prirent-ils à leur solde Virginio Orsini, pour lui donner une occasion de faire avancer ses gendarmes sur les frontières florentines. (1)

A cette époque même, les Baglioni furent sur le point d'être chassés de leur patrie par les Oddi, leurs rivaux : ceux-ci étoient chefs du parti gibelin; ils avoient pour eux les habitans de Foligno, d'Assise, et une nombreuse clientelle. Le 3 septembre 1495, ils surprirent une des portes de Pérouse; ils entrèrent dans la

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 136.— Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 46.— Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 121.— Allegretto Allegretti Diari Sanesi. T. XXIII, p. 854. — Fr. Belcarii Comm. Rer. Gall. Lib. VII, p. 192.

CHAP. XCVII. ville à la tête de leur cavalerie, ils mirent en 1496. fuite les Baglioni, et déjà ils se croyoient assurés du succès lorsqu'ils furent frappés d'une terreur panique qui leur arracha des mains la victoire. Parvenus à peu de distance du palais, ils travailloient à renverser une barricade qui les arrêtoit encore; les premiers rangs, pressés par la foule qui les suivoit, ne pouvoient faire usage de leurs bras ou élever leurs haches. Un des Oddi se retourna vers ceux qui le pressoient, en criant : En arrière, retirez-vous. Ce cri, répété de rang en rang, parut aux plus éloignés le signal de la fuite; tous se dispersèrent, et la troupe victorieuse, sans être poussée par aucun adversaire, ressortit de la ville, plus rapidement qu'elle n'y étoit entrée. Les Baglioni, demeurés les maîtres, furent d'autant plus cruels envers leurs ennemis, qu'ils avoient couru un plus grand danger. (1)

Virginio Orsini, après avoir recruté sa compagnie, sous prétexte de servir les Baglioni, posa leurs drapeaux, passa le marais des Chiane avec trois cents hommes d'armes et trois mille fantassins, et vint s'établir sur la frontière siennoise, vis-à-vis de San-Sovino, où il eut quelques escarmouches avec Ranuccio de Marciano, général

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. III, p. 137.— Macchiavelli Discorsi sopra Tito Livio. Lib. III, c. 14, T. VI, p. 91.— Allegretto Allegretti, p. 853.

florentin qui occupoit Cortone. Pendant le même CHAP. XCVII. temps, Julien de Médicis sollicitoit Jean Bentivoglio, d'attaquer les Florentins; et le cardinal Jean, son frère, s'étoit rendu à Milan, pour intéresser le duc Sforza et les Vénitiens à la même cause. Les Médicis émigrés auroient voulu soulever tous les princes de l'Europe contre leur patrie : quelques calamités qu'ils attirassent sur Florence, ils auroient été satisfaits, si à ce prix ils avoient pu remonter sur le trône; mais ils ne trouvèrent point d'empressement chez les autres puissances, pour former la coalition qu'ils leur proposoient. Bentivoglio fit assurer le gouvernement florentin qu'il ne troubleroit point le bon voisinage. Le duc de Milan se souvenant qu'il avoit trompé Pierre de Médicis, ne voulut point lui donner le pouvoir de s'en venger. Les Vénitiens tournoient tous leurs regards vers le royaume de Naples; et la république florentine ayant mis à prix la tête des deux Médicis, Pierre se retira à Rome, et Julien alla rejoindre le cardinal son frère, à Milan. (1)

Deux agens de Charles VIII, Camillo Vitelli et Jomelle, avoient pendant le même temps entamé une négociation avec Virginio Orsini, pour

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 138.— Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 46.— Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 121.

gnie s'étoit de nouveau rassemblée et armée avec l'argent des Médicis et des Baglioni; il n'avoit plus lieu d'espérer de grands succès en Toscane; et comme les Colonne, ses rivaux, étoient entrés au service du monarque aragonais, il saisit avec empressement une occasion de les combattre. Il donna son fils en otage aux Français, pour leur répondre de sa fidélité; et il s'engagea à conduire six cents chevaux dans le royaume de Naples, après s'être joint à Camillo et à Paul Vitelli, qui de leur côté devoient en conduire quatre cents. (1)

Ce fut là le seul secours que Charles VIII fit passer à ces chevaliers français, qui, en nombre extrêmement inférieur, défendoient l'honneur de sa couronne dans le royaume de Naples. Déjà il ne songeoit plus qu'aux fêtes de sa cour, à ses tournois, et surtout à cette galanterie qui l'occupoit d'autant plus que sa figure et sa foible complexion l'y rendoient moins propre. Il promettoit toujours des secours qui n'arrivoient jamais; il donnoit des ordres qui ne s'exécutoient point, et dont il ne demandoit jamais compte; il dissipoit follement tous les revenus de la France, et ne songeoit point aux dépenses nécessaires auxquelles il auroit dû pourvoir; et tandis qu'il

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 121.

se mettoit dans l'impossibilité de sauver le CHAP. XCVII. royaume de Naples, il rejetoit toute espèce d'arrangement avec le prince qui alloit le lui enlever. Il avoit envoyé Comines à Venise, pour engager les Vénitiens à ratifier le traité de Verceil: ceux-ci n'y consentirent pas; mais ils lui offrirent d'obliger Ferdinand à se reconnoître pour seudataire de la couronne de France, et à payer cinquante mille ducats de cens annuel pour le royaume de Naples, en donnant aux Français plusieurs forteresses pour gages de sa fidélité. Charles VIII, en réponse, refusa péremptoirement d'abandonner aucune partie d'une conquête qu'il ne songeoit point à défendre. (1)

La guerre se faisoit partout à-la-fois dans le royaume de Naples, mais partout avec foiblesse. Le duc de Montpensier occupoit le voisinage de San Sévérino et de Salerne, et il avoit en tête le roi Ferdinand. Montfaucon, Villeneuve et Silly, se défendoient dans la Pouille contre don Frédéric et don César, frère naturel du roi. Gratiano Guerra commandoit les Français dans les Abruzzes, et le comte de Popoli lui étoit opposé. Jean de La Rovère, préfet de Sinigallia, qui avoit conduit deux cents gendarmes à la solde de Charles VIII, occupoit et ravageoit le voisinage du Mont-Cassin. Au-

<sup>(1)</sup> Philippe de Comines, Mémoires. Liv. VIII, ch. XIX, Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 141. p. 373.

bigny défendoit la Calabre et la principauté ultérieure contre Gonsalve de Cordoue: mais le climat avoit vaincu celui que ne pouvoient abattre les efforts de ses ennemis; il succomboit à une longue maladie, et ne pouvoit poursuivre les avantages qu'il avoit d'abord obtenus. Dans toutes ces provinces, et de part et d'autre, la guerre se faisoit avec une égale langueur. Toutes les ressources manquoient aux deux partis: les villes détruites, les campagnes ravagées, ne payoient plus d'impositions; et Ferdinand, aussi pauvre que les Français, ne pouvoit triompher d'une poignée d'hommes demeurée seule dans son royaume pour lui résister. (1)

Ferdinand n'avoit point été compris dans la ligue d'Italie, signée à Venise l'année précédente. Il sollicitoit les Vénitiens de l'y faire admettre; mais ceux-ci, voulant profiter de l'embarras où il se trouvoit, ne lui offroient des secours qu'autant qu'il les paieroit à un prix usuraire. C'étoit un traité de subsides qu'ils vouloient conclure, et non une alliance. En effet, ils s'engagèrent à lui envoyer le marquis de Mantoue leur général, avec sept cents gendarmes, autant de Stradiotes, et trois mille fantassins; et ils promirent de lui fournir en outre quinze mille ducats: mais Ferdinand dut

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardint, Hist. Lib. III, p. 149. — Pauli Josif Hist. sui temp. Lib. IV, p. 122.

se reconnoître leur débiteur pour deux cent chap. xcvii. mille ducats, et leur donner pour garantie de cette somme, les villes d'Otrante, Brinde, Trani, Monopoli et Pulignano. Le duc de Milan, qui ne vouloit point encore contrevenir ouvertement au traité de Verceil, sit en même temps passer secrètement quelques secours au roi de Naples. François de Gonzague partit de Mantoue au commencement de février; et il entra dans le royaume de Naples par San-Germano, Capoue et Bénévent. (1)

Dans l'état de pénurie où se trouvoient les deux armées, c'étoit pour elles un objet de grande importance, que de s'assurer le péage du bétail en Pouille, qui est payé par les troupeaux voyageurs, auprès du Mont-Gargano, lorsqu'ils quittent les pâturages d'hiver des plaines d'Apulie, pour ceux de l'été dans les montagnes de l'Abruzze et auprès de Sulmone. Non moins de six cent mille moutons et de deux cent mille bœufs ou vaches devoient passer à ce péage dans le courant d'un mois; ils devoient payer de quatre-vingt à cent mille ducats, et c'étoit le revenu le plus net de la couronne. Les chefs des deux armées sentirent éga-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 122.—Franc. Guicciardini. Lib. III, p. 151. - Petri Bembi. L. III, p. 51. - Andrea Navagiero, Storia Veneziana. p. 1207. — Chronicon Venet. T. XXIV, p. 31.

CHAP. XCVII. lement que s'ils s'empêchoient réciproquement de percevoir le péage, en arrêtant les troupeaux, ils ruineroient la moitié du royaume; que le bétail périroit de faim pendant l'été dans les plaines de la Pouille, et que les pâturages des montagnes de l'Abruzze seroient infructueux, si aucun troupeau ne consommoit leurs fourrages. Ils convinrent donc que celui des deux qui tiendroit la campagne, percevroit seul le péage, sans que l'autre pût l'inquiéter ou retenir les troupeaux. Après avoir signé cette convention, l'un et l'autre parti ne songea plus qu'à se rendre le plus fort dans les campagnes de la Pouille. Ferdinand, qui étoit alors dans le comté de Molise, vint établir son quartier à Foggia. Montpensier rejetant le conseil de Virginio Orsini, qui lui représentoit que le moment étoit venu d'attaquer Naples, pendant l'absence du roi, se dirigea aussi vers la Pouille, où Orsini avoit déjà son quartier à San Sévéro. Les deux généraux espéroient, en déployant beaucoup de forces, intimider l'eunemi, l'obliger à refuser la bataille qu'ils lui offriroient, à s'enfermer dans les villes, et à confesser ainsi son infériorité. Dans ce but, pour venir plus tôt au secours d'Orsini, Montpensier laissa à Casarbore son artillerie pesante, dont il ne croyoit pas avoir besoin. Il se réunit à Orsini devant Selva-Piana, dans le territoire de Troia; et

l'armée française se trouva avoir trois cents chap. xcvn. cuirassiers, quatorze cents chevau-légers, six 1496. mille Suisses ou Allemands, et dix mille Gascons ou régnicolés. (1)

Avant la réunion de Montpensier avec Orsini, Ferdinand avoit vainement cherché à provoquer au combat le second auquel il étoit supérieur en force. Depuis cette jonction, c'étoit l'armée française qui avoit acquis la supériorité, et qui s'efforçoit de provoquer Ferdinand, avant que celui-ci fût joint par le marquis de Mantoue. Ferdinand cependant s'enfermoit dans Foggia, tandis qu'une seconde division de son armée, commandée par Fabrice Colonna, désendoit Troia, et qu'une troisième sous les ordres de Prosper Colonna, occupoit Lucéria. Les Français, pour se rendre à Manfrédonia où se percevoit le péage, devoient passer sous les murs de Lucéria et de Troia. Comme ils suivoient cette route, ils rencontrèrent sept cents fantassins allemands à la solde du roi de - Naples, qui étoient sortis de Troia pour se rendre à Lucéria, sans être protégés par aucune cavalerie. Les Vitelli qui conduisoient l'avantgarde de l'armée française, les attaquèrent les premiers avec leur gendarmerie, sans pouvoir les mettre en désordre; bientôt l'armée entière

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 124.— Franc. Guicciardini. Lib. III, p. 150.

CHAP. XCVII. les enveloppa : néanmoins, ni Heiderlin qui commandoit ces braves gens, ni personne de 1496. sa troupe ne montra aucun signe de crainte. Ils marchoient en bataillon carré, sans ralentir leur pas, présentant aux attaques de la cavalerie sur chaque front une forêt de piques. Les Vitelli renoncèrent à l'espoir de rompre leur ordonnance; ils les firent seulement entourer à quelque distance par la cavalerie légère, qui à coups de flèches et de carabines, abattoit un grand nombre d'Allemands, sans se mettre à portée de leurs piques. Heiderlin arriva ainsi jusque sur les bords de la rivière Chilone. Pour la passer il fut obligé de rompre les rangs de ses soldats: Camille Vitelli sit aussitot mettre pied à terre à ses gendarmes, et, les conduisant dans le lit du torrent, il attaqua les Allemands corps à corps. Ceux-ci, dès qu'ils n'étoient plus en bataille ne pouvoient faire aucun usage de leurs longues piques, tandis que les gendarmes à pied, recouverts d'une armure impénétrable, étoient d'autant plus redoutables qu'ils s'approchoient de plus près. Il n'y avoit plus aucun salut à espérer pour les Allemands: mais leur courage ne les abandonna pas; ils se défendirent avec rage, et furent tous tués jusqu'au dernier. (1)

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. IV, p. 125. — Francesco Guicciardini. Lib. III, p. 151.

Après cette boucherie, Montpensier, voulant CHAP. MCVII. profiter de l'effroi qu'elle avoit causé aux Napolitains, vint offrir la bataille sous les murs de Foggia; Ferdinand ne la refusa pas; mais il disposa si habilement son armée sous le canon de la ville, que le général français, qui avoit imprudemment laissé sa grosse artillerie en arrière, n'osa pas attaquer le roi. Sans cette faute, il auroit peut-être pu terminer la guerre en ce lieu par une grande victoire. Renonçant à cette espérance, il continua sa marche vers Manfrédonia. Dans le même temps le marquis de Mantoue vint joindre Ferdinand : après leur réunion ils attaquèrent et saccagèrent les villes du comté de Molise, qui avoient arboré les étendards des Français. Montpensier étoit bien parvenu au lieu où devoit se percevoir la gabelle, et les bergers de la Pouille arrivoient devant son camp avec leurs troupeaux: mais Ferdinand les y venoit poursuivre à la tête de sa cavalerie légère; et comme l'un et l'autre chef tenoient la campagne, il étoit impossible de décider, d'après la convention précédente, à qui la gabelle devoit appartenir. Bientôt l'un et l'autre perdirent l'espérance de la percevoir : dès-lors ils abandonnèrent les bergers en proie à leurs soldats; les bœufs et les moutons de la moitié du royaume, qui se trouvoient en même temps entre leurs mains, furent égorgés: les champs furent cou392 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CHAP. XCVIII. Verts de leurs carcasses qu'on abandonnoit à la 1496. putréfaction, tandis que les soldats se chargeoient seulement des peaux qu'ils espéroient de vendre. (1)

Encore que l'objet principal qui avoit attiré les deux armées dans les plaines de l'Apulie leur eût échappé, les deux partis dirigeoient - toujours tout le reste de leurs forces vers cette même province : huit cents Allemands du duché de Gueldres, quelques Suisses et quelques Gascons, tout récemment débarqués à Gaëte, y étoient venus joindre Montpensier; d'autre part, après le marquis de Mantoue, qui avoit fait au mois de juin sa jonction avec Ferdinand, ce dernier avoit encore reçu les renforts de Jean de Gonzague, de Jean Sforza, seigneur de Pésaro, et de don César d'Aragon. Les deux armées se menaçoient de près, et sembloient ne pouvoir tarder long-temps encore à décider le sort de la guerre par une bataille..(2)

Avant que les affaires fussent arrivées à cette crise, les émigrés italiens, qui avoient suivi Charles VIII, n'avoient pas négligé de le solliciter pour qu'il envoyât, selon sa promesse, de puissans secours à Montpensier et aux ar-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 127. — Fr. Guicciardini. L. III, p. 151.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 128. — Fr. Guicciardini. L. III, p. 151.

mées qui défendoient le parti français. Les am-CHAP. XCVII. bassadeurs des Florentins, le cardinal Julien de La Rovère, Jean-Jacques Trivulzio, Vitellozzo, Carlo Orsini et le comte de Montorio, ne lui permettoient point d'oublier les compagnons d'armes qu'il avoit laissés dans le danger. Cette partie même de la noblesse française, qui s'étoit opposée à la première expédition de Charles VIII, trouvoit désormais l'honneur national engagé à défendre ce qu'elle avoit acquis par son sang : chaque famille illustre avoit quelqu'un de ses membres dans l'armée qui combattoit dans le royaume de Naples, et demandoit avec instance qu'il n'y fût pas abandonné. Charles VIII, réveillé en quelque sorte de sa léthargie, annonça qu'il alloit rentrer en Italie avec une armée plus puissante que celle qui l'avoit accompagné l'année précédente. Jean-Jacques 1. - laio recut ordre de partir pour Asti avec huit cents lances, deux mille Suisses et autant de Gascons; le duc d'Orléans, et ensuite le roi lui-même, devoient le suivre à peu de distance. Tous les cantons suisses avoient promis des troupes, à la réserve de celui de Berne, qui avoit pris des engagemens contraires avec le duc de Milan. Trente vaisseaux devoient mettre à la voile des ports français sur l'Océan, et se réunir en Provence avec autant de galères, pour porter à Gaëte des vivres, des

rement à la France, sa conduite passée seroit oubliée. (1)

Mais cette ardeur guerrière ne pouvoit se soutenir long-temps dans un caractère aussi futile et aussi inconséquent que celui de Charles VIII. Le cardinal de Saint-Malo, surintendant des finances, craignoit une guerre qui augmenteroit les embarras où le mettoient déjà les folles dépenses de la cour. Sans contredire son maître, il faisoit naître des obstacles journaliers à l'exécution de ses projets; et celui-ci n'avoit jamais la patience de les examiner, ou la persévérance de les écarter. Tout à coup le roi, qui étoit toujours à Lyon, déclara à la fin de mai, qu'avant de se mettre en marche, il voulait encore faire un voyage à Tours et à Paris, pour se recommander à saint Martin et à saint Denis dans leurs principales églises, et pour engager en même temps ses meilleures villes à lui faire des avances d'argent. Son vrai motif étoit de revoir à Tours une des dames d'honneur de la reine, pour laquelle il avait alors de l'amour. En vain

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 152.— Fr. Belcarii Comm. Rer. Gall. Lib. VII, p. 195.

tous ceux qui s'intéressoient à la défense du CHAP. XCVIII. royaume de Naples lui représentèrent - ils que 1496. s'il s'éloignoit des frontières d'Italie, au moment où ses ennemis étoient effrayés, où ses soldats mettoient en lui toute leur espérance, il rendroit le courage aux premiers, et il feroit tomber les armes des mains des seconds; Charles VIII fut inébranlable : après avoir perdu encore un mois à Lyon, il partit pour le nord de la France; il abandonna le projet d'envoyer le duc d'Orléans en Italie : il ne donna à Trivulzio qu'un petit nombre de soldats, et il ne fit autre chose en faveur de Montpensier, que d'ordonner aux Florentins de lui faire passer quarante mille ducats. (1)

Montpensier n'étoit plus en situation d'attendre l'issue de ces longues délibérations : il assiégeoit Circello, à dix milles de Bénévent; et Camille Vitelli, un de ses meilleurs officiers, y avoit été tué comme il s'étoit mis à pied à la tête des Gascons, pour les animer au combat. Ferdinand, pour faire diversion, vint attaquer Frangetto de Montfort, à quatre milles du camp français : il avoit alors sous ses ordres douze cents hommes d'armes, quinze cents chevaulégers et quatre mille fantassins; et il se croyoit en état de hasarder une bataille. Les Français

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 155.— Fr. Belcarii Comm. Rer. Gall. Lib. VII, p. 196.— Chronicon Venetum. p. 34.

### HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

1496.

CHAP. XCVII. quittèrent Circello pour secourir Frangetto; mais quand ils arrivèrent sur une colline en face de cette bourgade, ils virent qu'elle étoit prise. Montpensier et Virginio Orsini n'en insistoient pas moins pour avancer toujours, et attaquer les soldats de Ferdinand, tandis qu'occupés à piller, ils ne pourroient faire aucune résistance. Ferdinand, prévoyant ce danger, avoit rangé son armée en bataille devant le château de Frangetto; et il avoit mis le seu à la bourgade pour en chasser les pillards; cependant telle étoit leur avidité à amasser leur butin, ou leur terreur de rencontrer l'armée française, que la moitié des soldats erroit encore au milieu de l'incendie, et qu'on ne pouvoit les rappeler à leurs rangs. Mais dans le conseil de guerre de l'armée française, Précy, Barthélemi d'Alviano, et Paul Orsini, s'accordèrent à représenter que pour attaquer les Napolitains, il falloit s'engager dans une vallée étroite et fort dangereuse, dominée par le château de Frangetto, et que c'étoit ainsi faire dépendre son salut de la seule folie de ceux qu'on avoit à combattre. Pendant qu'on disputoit encore, les Suisses et les Allemands de l'armée, qui, depuis qu'ils servoient dans le royaume, n'avoient touché que deux mois de leur solde, demandèrent à être payés avant qu'on les menât au combat. Leur indiscipline et leur insolence croissoient avec l'embarras de leurs chefs; chap. xcvii: et Montpensier, obligé de leur céder, perdit 1496. ainsi la dernière occasion où il pouvoit espérer de relever les affaires des Français dans le royaume de Naples. (1)

Dès ce moment, les Suisses et les Allemands ne cessèrent de menacer leurs généraux pour obtenir un paiement que ceux-ci n'avoient aucun moyen d'effectuer. Les princes de Salerne, de Bisignano et de Conza quittèrent l'armée, et retournèrent dans leurs fiefs pour se défendre contre Gonsalve de Cordoue; les Napolitains à la solde française désertoient toutes les fois qu'ils en trouvoient l'occasion : non-seulement ils n'étoient pas mieux payés que les autres, ils se trouvoient de plus sans cesse exposés à l'insolence de leurs compagnons d'armes français et allemands, qui prétendoient toujours obtenir leurs vivres ou leurs logemens avant les régnicoles. Enfin, Précy et Montpensier n'étoient jamais d'accord; et leurs disputes divisoient tout le conseil de guerre. (2)

L'armée, qui s'affoiblissoit tous les jours, se vit contrainte à reculer; elle voulut regagner la Pouille, et du voisinage d'Ariano et de Béné-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 157. — Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 130. — Ejusdem Vita magni Consalvi. Lib. I, p. 181. — Franc. Belcarii Comment. Lib. VII, p. 197.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 130.

CHAP. XCVII. Vent, se diriger sur Vénosa. Pour dérober sa 1496. marche à Ferdinand, elle partit au commencement de la nuit, et fit vingt-cinq milles sans s'arrêter. Elle comptoit encore que Férdinand, qui la suivoit, seroit retenu devant le château de Gésualdo, qu'on avoit vu, dans un autre temps, soutenir un siége de quatorze mois: dans cette espérance, les Français ayant trouvé de la résistance à Atella, prirent et pillèrent cette ville, et s'y arrêtèrent beaucoup plus qu'ils n'auroient dû le faire. Ferdinand prit Gésualdo sans coup férir, et arriva sur eux avant qu'ils pussent se remettre en route. Montpensier n'eut plus alors d'autre parti à prendre que celui de se défendre dans Atella, pour donner encore au roi de France le temps de lui envoyer des secours. (1)

> La ville d'Atella, où l'armée française se trouvoit enfermée, n'est point celle qui a donné son nom aux fables atellanes, et qui étoit située à peu près dans le lieu qu'occupe aujourd'hui la ville d'Aversa. Atella de la Basilicate est bâtie dans une plaine fertile; mais à un mille de ses murs commencent les montagnes qui s'élèvent de trois côtés, en formant un riche amphithéâtre de trois quarts de mille de largeur. Leur pente n'est point escarpée; et dans les gradins qu'elle

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 158.—Fr. Belcarii Comm. L. VII, p. 198.

forme, on emploie la charrue pour labourer cuar xevii. les champs : là où le terrain est plus incliné, des vignes et de superbes arbres fruitiers le revêtent entièrement. Cet amphithéâtre s'ouvre du côté de l'ouest, et laisse voir à gauche la ville de Melphi, à droite le chemin de Conza, convert par des forêts très-épaisses. Une petité rivière arrose la plaine, et la traverse au couchant d'été, après avoir embrassé dans un long détour la bourgade d'Atella. Là, elle est resserrée entre des rives plus élevées, et elle fait tourner des moulins; ensuite elle se jette dans l'Ofanto. Au levant, la bourgade de Ripa-Candida, sur le chemin de Vénosa, étoit occupée par une garnison française; c'étoit par là que l'armée espéroit recevoir des vivres et des secours, d'autant plus que tout le pays s'étoit déclaré pour le parti angevin : mais la cavalerie légère des Stradiotes eut bientôt appris à en connoître tous les passages, et elle réussit à les fermer aux partisans français. (1)

Ferdinand n'avoit garde de s'exposer à un combat contre des gens désespérés; il s'occupa de leur couper tous les chemins, de rendre plus difficiles tous les arrivages de vivres, et d'abattre les moulins dont ils se servoient. Bientôt les Allemands qui étoient dans l'armée

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. IV, p. 132.

CHAP. XCVII. française, et qui depuis long-temps avoient menacé de déserter, si on ne leur payoit pas 1496. leurs soldes arriérées, arrivèrent tous dans son camp; peu après, il apprit que Gonsalve de Cordoue avoit surpris au château de Lario, sur le fleuve Saprio, qui divise la Calabre d'avec la principauté, une petite armée rassemblée par les partisans de la France; qu'il avoit fait prisonniers onze barons angevins, et presque toute leur infanterie. Après cette victoire, la première que Gonsalve de Cordoue eût remportée dans le royaume de Naples, il vint avec six mille hommes joindre, devant Atella, le roi Ferdinand; et son arrivée fit perdre aux assiégés leur dernière espérance. (1)

Le 5 juillet, Montpensier, qui commençoit à manquer de vivres, fit partir pour Vénosa le tiers de sa cavalerie, afin de protéger un convoi; mais quoiqu'elle fût sortie à midi, heure à laquelle on devoit croire que les ennemis reposoient, plutôt que de braver les chaleurs excessives de la Basilicate, elle fut aperçue par les Stradiotes, surprise, entourée et mise en déroute. Les Français perdirent alors plus de trois cents cavaliers; et ce qui ajoutoit à leur douleur, c'est que leur gendarmerie étoit battue par une cavalerie légère qu'elle étoit accoutumée à mé-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 133.— Ejusdem Vita magni Consalvi. Lib. I, p. 182.—Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 159.

priser. Après ce combat, Ferdinand s'empara CHAP. XCVIII. de Ripa Candida, et assit son camp sur la route 1496. même de Vénosa, de manière à fermer toute issue aux assiégés. (1)

Gonsalve de Cordoue, le jour même de son arrivée devant Atella, avoit attaqué les moulins des assiégés, et les avoit tous détruits. Aussi commençoient-ils à être absolument dépourvus de farines : bientôt ils éprouvèrent une privation plus cruelle encore; l'eau même leur manqua, ou du moins ils ne purent plus arriver à la rivière qui baignoit les murs d'Atella, qu'en s'ouvrant le chemin à la pointe de l'épée, et chaque tonne d'eau leur coûtoit un combat. Les Français avoient pratiqué un abreuvoir dans la rivière; ils l'avoient entouré de quelques retranchemens, et ils en avoient donné la garde à leurs Suisses: mais ces retranchemens furent emportés de vive force, et trois cents Suisses y furent taillés en pièces; parmi les morts on trouva un enseigne dont la main droite étoit coupée, la main gauche horriblement blessée, et qui même après sa mort serroit encore entre ses dents le drapeau qui lui avoit été confié. (2)

Il y avoit trente-deux jours que les Français étoient enfermés dans Atella; ils voyoient

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 133.— Vita magni Consalvi. L. I, p. 183.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. IV, p. 135.

#### 402 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

chap. xcvii. tous les jours augmenter le nombre de leurs ennemis, et diminuer celui de leurs soldats; les fourrages, les vivres, l'eau même, leur manquoient, lorsqu'ils prirent enfin le parti de capituler. Précy, Barthelemy d'Alviano, et un capitaine suisse furent envoyés à Ferdinand. Ils demandèrent que Gilbert de Montpensier eût la faculté de dépêcher un courrier à son roi, pour en obtenir des secours; mais s'il ne les recevoit pas avant trente jours, il devoit au bout de ce terme remettre à Ferdinand toutes les places qui dépendoient de lui, avec leur artillerie. Jusqu'à cette époque il ne devoit point tenter de sortir d'Atella, où le roi de Naples lui fourniroit des vivres jour par jour. Lorsqu'ensuite les Français remettroient la place, ils devoient avoir la faculté de se retirer en France, les Italiens hors du royaume, et les Napolitains auroient quinze jours pour faire leur soumission au roi, qui leur promettoit une amnistie complète, et la restitution de tous leurs biens. Cette convention fut signée le 20 juillet 1496; et les trois villes de Vénosa, Gaëte et Tarente, dont les gouverneurs avoient été nommés immédiatement par le roi, en furent expressément exceptées. (1)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 160. — Pauli Jovii Hist. Lib. IV, p. 136. — Petri Bembi Hist. Veneta. L. III, p. 56. — Allegretto Allegretti. p. 857. — Franc. Belcarius Comment. L. VII, p. 199.

Il paroît que Montpensier n'attendit point CHAP. XCVII. l'expiration des trente jours qu'il avoit demandés pour livrer Atella, mais que, pressé par le besoin d'argent, et par l'impatience de ses soldats, il remit dès le troisième jour cette ville à Ferdinand, moyennant dix mille florins, qu'il distribua à ses troupes à compte de leur solde (1). Il sortit d'Atella avec environ cinq mille hommes, qui furent conduits à Baia et à Pozzuoli, pour y attendre un embarquement. Il livra en même temps au roi toutes les forteresses de son gouvernement; mais Ferdinand lui demandoit toutes celles du royaume, dont plusieurs ne vouloient point reconnoître l'autorité du lieutenant du roi. Tandis qu'on disputoit sur l'exécution de cette partie de la capitulation, l'armée française fut retenue au milieude l'été, sur le rivage pestilentiel de Baia. Bientôt une affreuse épidémie s'y manifesta. Gilbert de Montpensier y mourut des premiers; la mortalité atteignit ensuite ses cavaliers ét ses soldats : elle les poursuivit dans leur voyage, lorsqu'on leur permit de l'entreprendre, et il n'arriva pas cinq cents guerriers en France, des cinq mille qui étoient sortis d'Atella. (2)

<sup>(1)</sup> Petri Bembi Hist. Ven. Lib. III, p. 56.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. L. III, p. 161.—Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 137.— Ejusdem Vita magni Consalvi. Lib. I, p. 183.—Fr. Belcarii. Lib. VII, p. 200.— Arnoldi Ferroni. Lib. II, p. 24.

Alexandre VI, qui destinoit les dépouilles des Orsini à ses enfans, et qui vouloit auparavant exterminer cette famille, non-seulement délia Ferdinand II du serment prêté en confirmation de la capitulation d'Atella, mais même le menaça des peines ecclésiastiques s'il l'exécutoit. Pour lui obéir, le roi de Naples sit arrêter Virginio et Paul Orsini, et les fit enfermer au château de l'OEuf. Leurs troupes italiennes, qui se retiroient par l'Abruzze, sous les ordres de Gian Giordiano Orsini, et de l'Alviano, furent attaquées par le duc d'Urbin, et dépouillées de tout. En même temps Graziano Guerra, ne pouvant plus se soutenir dans l'Abruzze, se retira à Gaëte, avec huit cents chevaux; d'Aubigny, après avoir défendu quelque temps ençore-la Calabre, fut obligé de capituler à Groppoli, et eut la liberté de se retirer en France.

Les princes de Salerne et de Bisignano profitèrent de l'amnistie, et furent reçus en grâce par Ferdinand, après qu'ils lui eurent livré leurs forteresses. Enfin, à la réserve de Tarente, qui tenoit toujours sous les ordres de Georges de Silly, de Gaëte, où s'étoit enfermé le sénéchal de Beaucaire, et de Mont Saint-Ange, où Julien de Lorraine se défendoit avec beaucoup de bravoure, les Français furent chassés de toutes leurs conquêtes; et le royaume de Naples fut en entier réduit sous l'obéissance de Ferdi-chap xcvii. nand. (1)

Mais au moment même où ce jeune prince rentroit à Naples, de retour d'une guerre qui lui avoit valu un royaume, et qui avoit fait briller son courage, sa constance, sa connoissance de l'art de la guerre, et son adresse à manier les esprits, il étonna la chrétienté par un mariage qu'aucune dispense du pape ne devoit autoriser. Il épousa sa propre tante, Jeanne, sœur de son père, qui étoit à peu près de son âge. Ce choix ne lui avoit point été suggéré par la politique, mais par l'amour; et cet amour lui fut funeste. Ferdinand revenoit de la campagne la plus fatigante, dans un pays malsain, où presque tous les chefs des deux armées avoient été attaqués de maladies. Il ne sit point attention à l'effet que tant de fatigues avoient produit sur sa propre constitution; il se crut dans toute la vigueur de sa santé, et il se conduisit comme s'il l'étoit en effet : mais à peine étoit-il établi avec sa nouvelle épouse à la Somma, château de plaisance au pied du Vésuve, qu'il y mourut d'épuisement, le 7 septembre 1496, à l'âge de vingt-sept ans un mois et onze jours. Comme il ne laissoit point d'enfans, son oncle, don Frédéric,

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. III, p. 161.—Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 137.—Mémoires de Guill. de Villeneuve. T. XIV, Mém. p. 82.

#### 406 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

- trois ans, avoit été occupé par cinq rois : en effet, Ferdinand Ier, Alfonse II, Charles VIII, Ferdinand II et Frédéric, s'étoient succédé sur ce trône avec une rapidité qui avoit ajouté aux calamités du royaume, déjà désolé par une guerre cruelle. (1)
  - (1) Fr. Guicciardini. L. III, p. 161.—Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 138.—Petri Bembi. Lib. III, p. 57.—Summonte, Storia di Napoli. L. VI, c. II, p. 523.—Giannone, Ist. civile del regno di Napoli. L. XXIX, c. 2, p. 676.—Burchardi Diarium. Lib. II, apud Raynaldum. Annal. eccles. 1496. §. 13, p. 452.—Chronicon Venetum. T. XXIV, p. 39.—Fr. Belcarius, Comment. Rer. Gall. L. VII, p. 201.

# CHAPITRE XCVIII.

Guerre de Pise; les Pisans secourus par le duc de Milan, les Vénitiens et l'empereur Maximilien. — Trève en Italie. — Déclin du crédit de Savoranole à Florence. — É preuve du feu qui lui est proposée par un moine; sa condamnation et sa mort.

#### 1496—1498.

L'ÉBRANLEMENT donné à toute la politique de cu. xcviii. l'Italie, par l'expédition de Charles VIII, sembloit s'être arrêté; ce monarque, de retour à sa résidence ordinaire, n'étoit plus occupé que de tournois, de fêtes, et d'une vaine pompe chevaleresque, qui lui faisoit oublier cette guerre même dont elle étoit l'image. Sans cesse enlacé dans des intrigues de femmes où l'engageoient ses nombreuses et inconstantes amours, il ne donnoit plus à l'Italie que des regards distraits. De temps en temps il annonçoit encore l'intention de délivrer les frères d'armes qu'il avoit exposés à des dangers infinis, ou qui languissoient déjà pour lui dans les prisons et la misère; il parloit de venger les insultes que recevoit son nom, et de recouvrer la gloire qu'il

ca. xcvm. avoit acquise à trop peu de frais, et trop rapi1496. dement perdue : mais bientôt il retomboit dans
la mollesse et l'oubli de toute chose : déjà ses
menaces ne causoient plus d'effroi, et ses promesses n'entretenoient plus d'espérance.

La mort de Ferdinand II, et l'élévation de Frédéric d'Aragon sur le trône de Naples, sembloient devoir concourir avec l'indolence de Charles VIII à donner plus de stabilité à cette monarchie. Frédéric étoit depuis long-temps cher aux Napolitains; c'étoit le même prince que les barons mécontens avoient voulu, en 1485, substituer à son père le vieux Ferdinand, et à son frère ainé Alfonse; c'étoit lui qui avoit préfére demeurer en prison entre les mains des factieux plutôt que de monter sur le trône par un crime. Tous les partis connoissoient sa modération et son impartialité; tous avoient en lui la même confiance. Son prédécesseur, Ferdinand II, n'avoit . pas le même avantage : on avoit vu briller sa constance et sa valeur dans la dernière guerre; mais les Angevins craignoient sans cesse de voir reparoître, dans son caractère, le vieux levain aragonais, la perfidie et la cruauté qui sembloient héréditaires dans sa famille. Ils racontoient même que, déjà atteint de la maladie dont il mourut, il avoit donné à ses gens l'ordre de faire périr l'évêque de Théano, qu'il retenoit prisonnier; et que, craignant que ceux-ci, dans

l'attente de sa mort prochaine, ne lui dissent que CH. XCVIII. son ordre étoit exécuté quand il ne l'étoit pas, 1496. il s'étoit fait apporter sa tête sur son lit de mort. (1)

Frédéric, en montant sur le trône, au milieu d'un peuple déchiré par tant de factions, et ruiné par une guerre civile et étrangère, sentit qu'il devoit se présenter aux Napolitains en conciliateur et non en vainqueur. Il accueillit tous les partis avec une égale indulgence; il montra à l'égard de tous un égal respect pour la bravoure et le malheur : il renvoya en France les restes de l'armée qui avoit capitulé à Atella, échappés au mauvais air de Baia. Il se réconcilia pleinement avec le prince de Bisignano et celui de Conza, qui, pendant leur long exil en France, avoient préparé la guerre, dont le royaume avoit tant souffert. Il promit la même indulgence au prince de Salerne, et il l'invita à la fête de son couronnement. Mais ce prince vieilli dans les factions, et souvent victime de trahisons royales, ne put croire à la bonne-foi du nouveau roi; il attribua à celui-ci une tentative d'assassinat contre son frère, qui n'étoit cependant qu'une vengeance particulière (2). Il recommença la guerre; et, poursuivi de château en château, dans la Lucanie, il fut enfin obligé de sortir du royaume,

<sup>(1)</sup> Petri Bembi Hist. Veneta. Lib. III, p. 57.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Hist. L. III, p. 175.

CH. XCVIII. et de se retirer à Sinigallia, dans la petite prin
1496. cipauté de Jean de La Rovère, préfet de Rome, chez qui il mourut en exil au bout de peu de temps. (1)

D'Aubigny, qui avoit commandé avec gloire les Français en Calabre, ne crut pas devoir prolonger plus long-temps une guerre qui, pour la France, étoit sans espoir, tandis qu'elle réduisoit ses anciens partisans au dernier degré de misère et de danger. Non-seulement il traita pour luimême et ses compagnons d'armes à des conditions honorables; il engagea aussi Aubert de Rosset, qui s'étoit défendu à Gaëte avec un courage et une constance admirables, à réserver ses soldats pour un temps plus heureux, et à remettre cette ville à Frédéric. Vers le même temps, Graziano Guerra abandonna les Abruzzes, et les garnisons de Vénosa et de Tarente firent également leur soumission; en sorte que les Français ne gardèrent plus, dans le royaume de Naples, aucun gage de leur rapide conquête. (2)

Mais la guerre que Charles VIII avoit excitée à son passage en Toscane, en rendant la liberté à Pise, restoit toujours allumée; c'étoit une étincelle prête à causer en Italie un incendie nouveau. Cette guerre se poursuivoit selon

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 138.

<sup>(2)</sup> Idem, p. 139. — Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 172.

l'ancienne tactique des guerres italiennes; et la ca xevin. lenteur de toutes ses opérations contrastoit étrangement avec l'impétuosité qu'on avoit vu déployer aux Français. Des siéges de petits châteaux, des surprises, des affaires de postes, sembloient épuiser tout l'art des capitaines; et cependant on voyoit à la tête de l'une et de l'autre armée des hommes qui s'étoient fait un nom dans l'art militaire : du côté des Florentins, Francesco Secco, et Rinuccio de Marciano; du côté des Pisans, Lucio Malvezzi de Bologne, occasionnellement secondé par les plus habiles condottieri du duc de Milan ou des Vénitiens. La guerre, il est vrai, se faisoit entre eux d'une manière plus sanglante que dans la précédente période, parce qu'un grand nombre de soldats étrangers qui servoient dans l'une et l'autre armée, ne faisoient et ne demandoient point de quartier. Si les Florentins avoient en une seule fois levé une armée assez considérable pour s'ouvrir le chemin jusqu'à Pise, planter leur artillerie devant ses murailles, et y faire une brèche, ils se seroient épargnés en même temps beaucoup de sang et beaucoup d'argent. Mais ils n'avoient point encore renoncé à l'espoir de recouvrer Pise par des négociations; ils en avoient d'entamées avec toutes les puissances; ils n'étoient en guerre déclarée avec aucune, et ils furent appelés successivement à combattre

### 412 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

1496. nitiens, les Génois, les Lucquois et les Siennois, qui se présentèrent tour-à-tour comme auxiliaires des Pisans : car c'étoit alors un principe reçu dans le droit public, qu'on pouvoit faire la guerre pour son allié, sans la déclarer soiméme.

De même que, par une complication bizarre d'intrigues politiques, les Florentins, pour recouvrer Pise, eurent à combattre en même temps les Français leurs vrais alliés, et tous les ennemis des Français; de leur côté, les Pisans envoyèrent recommander en même temps leur république à Charles VIII, et à tous les ennemis de Charles VIII. En un même jour Mariano Peccioli fut envoyé par la seigneurie de Pise à Louis Sforza, Agostino Donizzo au pape Alexandre VI, Bernardino Agnelli à la république de Venise, et Piétro Grisso à la cour de France (1). Ces ambassades étoient déjà parties avant que d'Entragues eût mis les Pisans en possession de leurs forteresses. Celles qui s'adressoient aux ennemis de la France eurent le plus heureux succès; Sforza envoya aux Pisans Louis de La Mirandole, avec une brigade de cavalerie, et trois cents fantassins allemands; les Vénitiens leur sirent passer Paul Manfroni,

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. III, p. 108.

avec deux cents chevaux, et de l'argent pour ch. xcviii. lever de l'infanterie. (1)

Louis Sforza, qui se figuroit toujours pouvoir tout diriger, tout maîtriser par son habile politique, s'abstenoit souvent, par avarice, de faire les dépenses nécessaires à la réussite de ses projets; mais il comptoit alors sur son adresse pour les faire faire par ses propres ennemis. C'étoit dans cette vue qu'il avoit lui-même instamment sollicité les Vénitiens de l'aider à défendre Pise : cette guerre, leur disoit-il, ayant pour but d'affoiblir les Florentins, seuls alliés qui fussent demeurés aux Français, étoit également conforme aux intérêts de Venise et de Milan, et devoit être soutenue à frais communs. Il ne pouvoit alors croire que les Vénitiens songeassent jamais à s'emparer de Pise, ville séparée d'eux par tant d'états, tandis qu'elle s'unissoit facilement à la Ligurie, dont il étoit déjà souverain. (2)

Mais les Pisans n'avoient plus pour Louis' Sforza la même inclination qu'ils avoient manifestée au commencement de la guerre. Son avarice les avoit découragés, ses négociations avec les Florentins avoient excité leur défiance; et la proposition qu'il leur avoit faite tout récem-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. III, p. 102. — Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 146. — Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 227.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 142.

### 414 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES.

frères San Sévérini ses créatures, leur avoit manifesté ses desseins secrets : aussi tournoientils désormais tous leurs regards vers les Vénitiens. Ils avoient obtenu de toute les puissances de la ligue des promesses de garantir leur liberté. Maximilien avoit reconnu leurs droits par un privilége impérial : le pape leur avoit adressé un bref pour les encourager à se défendre; et les ambassadeurs d'Espagne avoient témoigné que leurs maîtres verroient avec plaisir les ports de la Toscane fermés aux Français, par l'affermissement d'une république rivale de celle de Florence. (1)

Au commencement du mois de mars 1496, les Florentins avoient remporté quelques avantages dans cette partie du territoire pisan qui est entre le lac de Bientina, les montagnes et l'Arno. Il avoient pris Buti, Saint-Michel de Verrucola, et Calci; mais à cette époque même on publia dans tout le territoire pisan, avec de grandes démonstrations de joie, les lettres que la seigneurie venoit de recevoir du doge Agostino Barberigo, par lesquelles il déclaroit que la république de Venise avoit pris celle de Pise sous sa protection. (2)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini, Lib. III, p. 142.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 227. — Macchiavelli Frammenti istorici. T. III., p. 35.

Cette détermination publique, qui engageoit cu xcviii. en quelque sorte l'honneur des Vénitiens à défendre Pise, avoit été long-temps combattue dans les conseils mêmes de Venise par les plus vieux sénateurs, et par ceux dont la prudence obtenoit ordinairement le plus de crédit. Ils trouvoient que dans cette occasion leur république couroit le double danger d'alarmer tous les autres états par l'aveu d'une ambition insatiable, et d'entreprendre cependant ce qu'elle ne pourroit point accomplir avec honneur. (1)

Dès ce moment, les affaires des Pisans com-'mencèrent à prospérer. Francesco Secco fut surpris par eux au commencement d'avril; ils lui tuèrent une cinquantaine d'hommes, lui prirent deux cent vingt chevaux, et le forcèrent à lever le siége de Verrucola. Peu de jours après, Francesco Secco, impatient de se venger, attira, près de Vico, les Pisans commandés par Paul Manfroni, dans une embuscade : il les désit en effet; mais, comme il les poursuivoit, il fut atteint d'une acquebuse, et blessé mortellement. Sa perte équivalut, pour les Florentins, à une seconde déroute (2). Le 30 mai, Lucio Malvezzi, capitaine des Pisans, surprit et pilla Ponsacco, où il

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 143.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato, L. XXVII., p. 227.—Fr. Guicciardini. L. III, p. 165.— Macchiavelli Frammenti istorici. T. III, p. 37.—Petri Bembi Hist. Ven. Lib. III, p. 59.

ca. xcviii. fit prisonnier Louis de Marciano, frère de Ranuccio qui commandoit l'armée florentine (1). Enfin, dans les premiers jours de juin, Giustiniano Morosini, gentilhomme vénitien, arriva à Pise avec huit cents Stradiotes. Ces soldats barbares, qui étoient devenus redoutables à toute l'Italie, qui avoient souvent tenu tête à la gendarmerie française, et qui avoient fait connoître tout ce qu'on pouvoit attendre d'une bonne cavalerie légère, remplirent bientôt la Toscane de la terreur de leurs armes. Le 23 juin, ils se jetèrent dans le val de Niévole; ils passèrent sous Montécarlo: Buggiano leur ayant résisté, ils le prirent, le pillèrent, et le brûlèrent ensuite, aussibien que Stignano; et ils sirent éprouver aux Florentins combien il étoit malheureux pour un peuple arrivé au plus haut degré de civilisation, d'être envahi par des soldats à peine sortis de la barbarie: (2)

> La présomption de Louis Sforza s'étoit accrue par les événemens de l'année précédente : il se vantoit d'avoir appelé les Français en Italie, et de les en avoir chassés; d'avoir puni la maison d'Aragon, et de l'avoir ensuite replacée sur le trône; d'avoir disposé des forteresses que les

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 236.—Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 143. — Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 165.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 230. — Macchiavelli, Framm. p. 39.

Français avoient reçues des Florentins, comme ca. xcviii. s'il les avoit lui-même tenues en garde. Il avoit adopté le surnom de Maure, que son teint noir lui avoit sait donner; mais il vouloit qu'on y vit l'emblème de sa finesse et de sa force, les deux qualités par lesquelles il se croyoit supérieur à tous les hommes (1). Il avoit vu avec plaisir les Vénitiens s'engager dans la guerre de Pise; il disoit avec complaisance que c'étoit pour lui seul qu'ils y dépensoient leurs trésors et qu'ils y versoient leur sang.

Cependant, comme il commençoit à s'apercevoir que les Pisans avoient plus de penchant pour les Vénitiens que pour lui, il crut que le moment étoit venu d'introduire en Italie un nouveau potentat, qu'il comptoit mener avec autant de facilité qu'il croyoit diriger tous les autres. Dans ce but, il envoya des ambassadeurs au roi des Romains Maximilien, qu'il invita à venir prendre à Milan la couronne de Lombardie, et à Rome celle de l'Empire, asin de rétablir dans toute l'Italie l'ancienne autorité des empereurs. Maximilien avoit épousé la nièce de Louis Sforza, et dès-lors il avoit montré de la disposition à suivre ses conseils. D'ailleurs ce monarque, toujours dépourvu d'argent, dont les forces disproportionnées avec ses titres, et l'étendue de ses états, ne suffisoient

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 147. TOME XII.

cn. xcviii. jamais à achever les entreprises qu'il avoit commencées, étoit sans cesse mis en mouvement par un desir vague de gloire, tandis qu'il ne trouvoit en lui-même ni constance pour la poursuivre, ni vrai talent pour l'obtenir. Il se jetoit avec passion dans toutes les aventures nouvelles, parce qu'elles étoient pour lui une occasion d'abandonner les anciennes. Il avoit toujours un égal empressement à diriger les affaires des autres, parce qu'elles lui servoient de prétexte pour négliger les siennes; et, comme il se sentoit sans cesse contrarié dans ses états, il saisissoit toutes les occasions d'en sortir. Il étoit donc moins difficile à Sforza de l'attirer en Italie, que de persuader aux Vénitiens de concourir avec lui pour l'y appeler. Néanmoins, comme Charles VIII éclatoit de nouveau en menaces, comme on croyoit ses armées prêtes à passer les Alpes, comme on savoit qu'il avoit tout dernièrement encore sollicité Sforza de rentrer dans son alliance, les Vénitiens craignirent que le duc de Milan, qui se défioit d'eux, ne finît par se jeter dans les bras du roi de France; et ils consentirent à envoyer de leur côté des ambassadeurs à Maximilien, pour lui promettre un subside. (1)

Maximilien s'avançà jusqu'à Manshut, sur les

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 154. — Pauli Jovii Hist. sui temp. L. IV, p. 142.

confins du Tyrol et de la Valteline; c'est là que ca xcviu. Louis-le-Maure alla le trouver avec les ambassadeurs de Venise et du pape. Il convint avec lui que les alliés d'Italie lui paieroient pendant trois mois quarante mille ducats par mois, savoir: les Vénitiens 16,000, lui-même 16,000, et le pape 8,000, pourvu que Maximilien entrât en Italie avec une armée digne d'un empereur, et qu'il l'employat pendant les mêmes trois mois au service de la ligue. Le lendemain de la signature de cette convention, Maximilien passa à son tour les Alpes, en équipage de chasse, et vint rendre à Louis-le-Maure sa visite à Bormio, où il eut ayec lui une nouvelle conférence. Il retourna ensuite en Allemagne, pour y lever l'armée qu'il avoit promise. (1)

Avant de se mettre en marche cependant, il envoya deux ambassadeurs à Florence, qui se présentèrent à la seigneurie le 19 avril. Ils lui déclarèrent que l'empereur, voulant tourner les armes de la chrétienté contre les infidèles, avoit résolu d'assurer auparavant le repos de l'Italie, de détruire tous les germes de discorde qu'y avoient semés les Français, et de la réunir tout entière en une seule ligue. Les Florentins, ajoutèrent-ils, restoient seuls en dehors de l'alliance

<sup>(1)</sup> Andrea Navagiero stor. Venez. T. XXIII, p. 1207. — Petri Bembi Hist. Veneta. Lib. III, p. 61. — Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 163. — Pauli Jovii Hist. Lib. IV, p. 143.

ca. xcviii. commune; Maximilien les invitoit à s'y joindre, 1496. à déposer les armes qu'ils avoient prises contre les Pisans, et à soumettre leur querelle avec cette ville aux lois de l'Empire et à son arbitrage (1). Les Florentins répondirent qu'ils avoient déjà nommé deux de leurs citoyens les plus considérés pour se rendre auprès de l'empereur, et lui porter l'hommage de leur respect et de leur obéissance; que ces ambassadeurs lui exposeroient les droits de leur république sur Pise, et qu'ils invoquoient pour eux-mêmes les lois de l'Empire, d'après lesquelles aucun état n'étoit obligé à soumettre ses prétentions à un arbitrage, si au préalable il n'étoit pas remis en possession de tout ce qui lui avoit été enlevé par la violence. (2)

Bientôt les Pisans furent avertis par leurs alliés, que l'empereur élu arriveroit incessamment dans leurs murs: mais déjà sans son assistance, ils se trouvoient supérieurs aux Florentins en rase campagne. Chaque jour ils recevoient de nouveaux secours des Vénitiens; deux provéditeurs de Saint-Marc, Morosini et Doménico Delfino étoient venus s'établir dans leur

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 232.— Fr. Guicciardini. Hist. Lib. III, p. 167. — Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 48.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 233. — Macchiavelli Framm. p. 46.

ville; le comte Braccio de Montone leur avoit cu xcviu. amené un corps de gendarmerie, reste de l'ancienne école de son aïeul. Peu après, Annibal, fils de Jean Bentivoglio, seigneur de Bologne, étoit aussi arrivé parmi eux. Les Vénitiens, il est vrai, avoient envoyé ce dernier, bien moins pour secourir Pise, que pour acquérir dans cette ville une prépondérance décidée sur le duc de Milan. Ils soupçonnoient Lucio Malvezzi, général des Pisans, d'être absolument dévoué à la maison Sforza; et ils vouloient le décider à quitter de lui-même le service de cette république. Or, Malvezzi étoit de cette famille qui, en 1488, avoit conjuré à Bologne contre les Bentivoglio; tous ses parens avoient été massacrés par ceux-ci : sa tête avoit été mise à prix, et il n'étoit pas probable qu'il se crût en sûreté dans une place où son ennemi le plus acharné recevoit un commandement. En effet, aussitôt que Lucio Malvezzi vit entrer Bentivoglio dans Pisé, il demanda et obtint son congé. (1)

Les Pisans, sous les ordres de Jean-Paul Manfroni, attaquèrent successivement tous les châteaux-forts que les Florentins possédoient encore sur leur territoire; surtout ils cherchèrent à leur couper toute communication avec Li-

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 234.—Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 167.—Macchiavelli Frammenti istorici. T. III, p. 52.—Petri Bembi Hist. Venetæ. Lib. III, p. 63.

vourne. S'ils avoient pu y réussir, s'ils avoient ainsi repoussé les Florentins loin de la mer, ils leur auroient ôté toute espérance de recevoir des secours de France : en même temps ils auroient interrompu tout leur commerce maritime, et leur auroient ainsi causé une assez grande perte pour les déterminer à la paix. Au commencement de septembre, Manfroni prit les châteaux de Soiana, Morrana, Chianna, Terricciuola et Cigoli. Il fut moins heureux dans un combat près du lac de Bientina, qui se termina par la retraite des deux armées, avec une perte considérable des deux parts; mais bientôt recommençant dans les collines, sa guerre aux châteaux, il soumit avant le 20 septembre San-Regolo, Sant-Alluce, Usigliano, Casa-Nuova, et quelques autres lieux-forts. Pierre Capponi, commissaire des Florentins auprès de leur armée, le même qui avoit déchiré les propositions de Charles VIII, et l'un des plus éloquens comme des plus courageux parmi les citoyens de Florence, voulut arrêter ces conquêtes et reprendre Soiana; mais comme il faisoit conduire l'artillerie florentine devant ce château, et qu'il s'avançoit dans un lieu découvert, pour y faire dresser une batterie, il fut atteint à la tête par un fauconneau, et tué sur la place. Florence pleura dans ce grand citoyen celui dont la fermeté l'avoit sauvée, et le digne représentant

d'une famille qui, même aux temps les plus fac- ch. xcviii. tieux, avoit toujours brillé par des vertus pu- 1496. bliques, sans se dévouer à aucun parti. (1)

Sur ces entrefaites, Maximilien étoit entré en Italie; mais au lieu de l'armée impériale qu'il avoit promise aux confédérés, à peine avoit-il conduit avec lui trois cents chevaux, et quinze cents hommes d'infanterie. Aussi se sentoit-il embarrassé de répondre si mal à l'attente des peuples, et évitoit-il la foule qui se rassembloit pour le voir. Il prit un chemin détourné pour ne point traverser Como, où une fête somptueuse avoit été préparée pour lui; de même il s'arrêta à Vigevano, pour ne point se montrer à Milan (2). Les alliés lui demandèrent de contraindre le duc de Savoie et le marquis de Montferrat, en leur qualité de membres de l'Empire, à se détacher de l'alliance française; mais ses forces étoient trop peu considérables pour donner aucun poids à ses décrets. Il voulut aussi faire renoncer le duc de Ferrare à sa neutralité, et il le somma, comme son seudataire, pour les

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 253.—Fr. Guicciardini. L. III, p. 166.—Pauli Jovii. Lib. IV, p. 144.—Istor. di Giov. Cambi. T. XXI, p. 97.—Macchiavelli seul paroît faire peu de cas de Capponi, qu'il accuse d'inconséquence. Framm. istorici. T. III, p. 44.

<sup>(2)</sup> Pauli Jovii Hist. sui temp. L. IV, p. 145. – Fr. Guic-ciardini. L. III, p. 163.

cn. xcviii. duchés de Modène et de Reggio, de se rendre auprès de lui; mais Hercule d'Este s'y refusa, déclarant que ce seroit se départir de la médiation qu'il avoit acceptée dans le traité avec la France, et manquer à l'engagement qu'il avoit pris, lorsqu'il avoit reçu en dépôt le Castelletto de Gènes. Maximilien ne pouvant faire aucun autre usage de sa puissance impériale, s'achemina vers Gènes, pour de là se rendre à Pise. (1)

> Encore que l'armée de l'empereur ne fût pas considérable, son approche causoit beaucoup d'inquiétude aux Florentins; ils avoient sur les bras la ligue tout entière qui avoit chassé les ' Français d'Italie. Les souverains de l'Espagne et le pape, s'ils n'agissoient pas contre eux avec vigueur, manifestoient du moins leur inimitié, et fournissoient de l'argent à leurs ennemis. Le duc de Milan et les Vénitiens les accabloient par des forces supérieures; et tous les petits peuples de la Toscane, tous les voisins de Florence, qui n'auroient pas osé prendre une part active à la guerre contre un plus grand potentat, mettoient en œuvre toutes leurs ressources contre la république dont ils étoient jaloux. Florence, épuisée par trois années de guerre, et par les subsides prodigieux qu'elle avoit payés à la France, tandis qu'elle avoit perdu les douanes de Pise

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. III, p. 163. — Barthol. Senaregæ de rebus Genuens. T. XXIV, p. 561.

et de la mer, qui saisoient une partie considé- cu xcvin. rable de son revenu, ne sembloit point en état de supporter ce nouveau fardeau. L'inconséquence et la mauvaise foi de Charles VIII lui avoient été démontrées; on ne pouvoit s'attendre à ce que ce monarque secourût ses alliés, après qu'on lui avoit vu abandonner à la dernière détresse ses propres armées dans le royaume de Naples. Si la république n'avoit consulté que la politique mondaine, sans aucun doute elle auroit accepté dès long-temps l'offre que lui faisoit Louis Sforza, de la faire admettre dans la ligue italienne : mais le parti des pénitens (piagnoni), qui dominoit alors à Florence, étoit composé d'hommes qui alloient apprendre chaque jour, aux sermons de Jérôme Savonarole, comment ils devoient gouverner la république; qui voyoient dans tous les échecs qu'éprouvoit l'état la punition des vices des particuliers, et non celle des fautes du gouvernement; qui ne comptoient sur d'autre force que sur celle des prières, et sur d'autre prudence que celle des inspirations. Or Savonarole leur annonçoit sans cesse que le temps des épreuves alloit bientôt être terminé, que l'Église de Dieu alloit bientôt être réformée par la puissance des Français, et que, pourvu que les Florentins fussent fidèles au parti qu'ils avoient 'embrassé, ils alloient, après toutes

cu. xcvm. leurs tribulations, se trouver maîtres, nonseulement de leur ancien territoire, mais encore de toute la Toscané. Ces prédications inspiroient aux conseils de la république une constance qui ne fut jamais mise à une plus forte épreuve. (1)

L'évêque Pazzi, et François Pépi, jurisconsulte, que la république avoit envoyés en ambassade auprès de Maximilien, arrivèrent à Tortone le lendemain de son départ pour Gènes. Ils le suivirent dans cette ville; mais après leur audience de présentation, l'empereur les renvoya, pour avoir une réponse, au cardinal de Sainte-Croix, Légat du pape, tandis qu'il s'embarqua le 8 octobre pour Pise. Le cardinal les renvoya à son tour au duc de Milan, qui étoit alors à Tortone. Avant de se rendre auprès de lui, ils eurent soin d'informer leur république de la manière dont ils avoient été ballottés. Ils suivirent cependant le duc à Tortone, puis à Milan; et là ils reçurent de la seigneurie l'ordre de prendre congé de lui, sans lui exposer leur commission. Le vaniteux Louisle-Maure, toujours empressé d'étaler aux yeux d'un public nombreux son pouvoir et son éloquence, avoit appelé tous les ambassadeurs de la ligue et tous les sénateurs de Milan à l'au-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. L. III, p. 164.— Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 235.

dience publique qu'il destinoit aux Florentins. cn. xcvm. Il avoit préparé un discours soigné, dans lequel il comptoit leur retracer les conseils qu'il leur avoit donnés, et les fautes contre lesquelles il les avoit tenus en garde. Il vouloit leur faire voir que c'étoient celles-là mêmes où ils étoient tombés, et dont ils éprouvoient la conséquence. Mais les ambassadeurs, introduits devant lui, se contentèrent de lui dire, que retournant à Florence, ils n'avoient pas craint d'allonger leur route pour saisir l'occasion de l'assurer de leur respect, et de l'intention de leur patrie de rester avec lui sur le pied de leur ancienne amitié. Sforza, étonné de ce compliment, leur demanda quelle réponse ils avoient eue de l'empereur. — D'après les lois de notre république, répondirent-ils, nous ne pouvons exposer ses commissions qu'au prince même, auprès duquel nous sommes envoyés, et nous ne rendons compte qu'à nos seigneurs de ses réponses. — Mais je sais, dit le duc, que l'empereur vous a renvoyés à nous pour une réponse, ne voulezvous donc pas l'entendre? — Il ne nous est jamais défendu d'entendre, reprirent-ils, et nous n'avons aucun droit d'empêcher votre altesse de parler. — Mais nous ne pouvons, dit le duc, faire une réponse, sans que vous ayez vous-mêmes exposé la demande que vous lui avez faite. — Et nous, reprirent les am-

## 428 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

mission qui nous a été donnée: mais si l'empereur a chargé votre altesse de répondre, apparemment qu'il lui aura aussi communiqué notre proposition. — Louis-le-Maure ne pouvant obtenir d'eux une demande plus explicite, les renvoya enfin, aussi-bien que toute l'assemblée, devant laquelle il comptoit briller en les humiliant, et à laquelle il ne sut pas même dissimuler son dépit. (1)

Maximilien avoit trouvé à Gènes six galères vénitiennes, envoyées pour l'attendre; il s'y étoit embarqué le 8 octobre avec mille fantassins allemands; mille autres fantassins avec cinq cents chevaux se rendirent par terre à la Spézia, et les galères génoises transportèrent sur les rivages de Toscane une nombreuse artillerie (2). Maximilien, ayant réuni ces deux troupes, fit son entrée à Pise à leur tête. Il fut reçu à la porte de la ville par les dix Anziani, et par les procurateurs de Saint-Marc, qui y résidoient au nom des Vénitiens; et il fut conduit au logement qu'on lui avoit préparé dans le palais que les Médicis avoient bâti à Pise. Des

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 168.— Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 234.— Macchiavelli Frammenti istorici. T. III, p. 50.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 169. — Pauli Jovii Hist. Lib. IV, p. 145.

réjouissances publiques célébrèrent son arrivée; ca. xcvin. et l'écusson de marbre, chargé de lis d'or, qui avoit été élevé sur le pont en l'honneur de Charles VIII, fut précipité dans la rivière, pour faire place aux armoiries de Maximilien. Dès le lendemain l'empereur, qui regardoit la conquête de Livourne comme le but principal de son expédition, monta sur une galère vénitienne pour aller reconnoître cette place. Les Florentins y avoient envoyé une bonne garnison et une nombreuse artillerie; ils l'avoient fortifiée récemment par des ouvrages nouveaux, et ils en avoient donné le commandement à Bettino Ricasoli, celui de leurs concitoyens qui se distinguoit le plus par ses talens militaires. (1)

Le siége de Livourne fut aussitôt entrepris et par terre et par mer : mais si Maximilien étoit empressé de signaler son arrivée en Toscane par une conquête, ni les Vénitiens ni Sforza ne le secondoient de bonne-foi. Ils n'étoient point encore convenus entre eux de celui des deux qui mettroit garnison dans Livourne. En attendant que ce point fût déterminé, ils attaquèrent avec leur artillerie trois tours qui sont bâties sur des écueils, en avant du port, tours dont la possession n'étoit avantageuse à per-

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib IV, p. 145.

430 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

ch. xcviii. sonne. Maximilien faisoit la guerre en prince;
il croyoit donner l'exemple de la bravoure aux
soldats par une certaine galanterie militaire
dont il faisoit profession Il croyoit aussi diriger leurs chefs, parce qu'il assistoit à tous leurs
conseils de guerre; et il ne s'apercevoit pas que
les décharges continuelles de son artillerie n'avoient point de but, et qu'elles étoient la risée
des deux armées. (1)

Cependant deux sorties de la garnison de Livourne avoient dispersé les assiégeans, et leur avoient tué assez de monde, près du pont de Stagno. D'autre part quatre cents chevaux, et autant de fantassins allemands s'étoient avancés dans la Maremme, au-delà de la Cécina, et y avoient pris la grosse bourgade de Bolghéri. Ils la pillèrent, et en massacrèrent les habitans avec la plus insigne cruauté, égorgeant les femmes et les ensans jusqu'au pied des autels. Castagnéto, qui, de même que Bolghéri, appartenoit aux comtes de la Ghérardesca, se hâta de se rendre, pour éviter de semblables malheurs; et Bibbona alloit en faire autant, lorsqu'on vit, par un très-gros temps, arriver en face du port de Livourne une flotte française de six vaisseaux et deux galions, chargés de blé et de soldats.

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. IV, p. 146. — Fr. Guicciardini. Hist. Lib. III, p. 170.

1496.

La violence du vent obligeoit la flotte des alliés ca xcviu. à se mettre à couvert derrière la Méloria; en sorte que les Français n'eurent point à disputer. leur passage, et qu'ils entrèrent à pleines voiles dans le port de Livourne (1). Savonarole avoit depuis long-temps annoncé un secours divin; et les Florentins, sans cesse animés par les discours de ce prédicateur, attendoient en effet un miracle, et crurent en voir un dans l'arrivée de cette flotte. La seigneurie, il est vrai, avoit depuis long-temps fait acheter six mille muids de blé en France, et elle avoit engagé à sa solde le seigneur d'Albigeon avec mille soldats : tout le blé qui avoit été acheté, tous les soldats dont on avoit payé la solde, n'arrivoient point sur cette flotte, et le plus gros des vaisseaux qui étoient entrés dans le port, en ressortit bientôt pour continuer sa route vers Gaëte, où il devoit porter du renfort. Mais ce secours étoit arrivé si à propos, que les assiégés reprirent courage, et que les ennemis tremblèrent, comme si un prodige avoit été opéré à leurs yeux. (2)

Les vents, qui avoient déjà si bien secondé les Florentins, leur rendirent bientôt de nouveaux services. Le 14 novembre, une tempête assaillit

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib XXVII, p. 255. — Istorie di Giov. Cambi. T. XXI, p. 98.— Macchiavelli Frammenti istorici. T. III, p. 54.

<sup>(2)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 170.

**ca. x**cv111. **1496.** 

à l'improviste la flotte qui assiégeoit Livourne. Le vaisseau génois, la Grimalda, que l'empereur avoit monté long-temps, vint échouer contre la nouvelle citadelle; deux galères vénitiennes furent jetées à la côte près de Saint-Jacob : le reste des vaisseaux fut tellement endommagé, qu'on reconnut l'impossibilité de continuer le siége. Maximilien ramena son armée à Pise, déclarant qu'il ne pouvoit pas faire la guerre en même temps à Dieu et aux hommes (1). Il annonça qu'il porteroit ses armes d'un autre côté, et il fit jeter des ponts, près de Cascina et de Vico Pisano, sur l'Arno et sur le Cilecchio. Il marcha en effet sur Monte-Carlo, le 19 novembre; mais un paysan lucquois, pris à l'avant-garde lui déclara qu'il y avoit dans cette forteresse deux mille fantassins et mille cavaliers arrivés de la veille. Soit que cet homme eût été aposté par Antonio Giacomini, commandant de Monte-Carlo, ou par l'empereur lui-même, qui cherchoit un prétexte pour se retirer, Maximilien le crut ou feignit de le croire. Il prit aussitôt le chemin de Sarzane, sans vouloir seulement parler au comte de Caiazzo, qui l'accompagnoit au nom de Louis-le-Maure, et sans donner à personne de motif de sa détermination. Il passa ainsi en Lombardie, par

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. IV, p. 146.— Scipione Ammirato. L. XXVII, 236.

la route de Pontrémoli, après avoir séjourné cu. xcviii. moins d'un mois à Pise. (1)

Maximilien, arrivé à Pavie, déclara à ses alliés qu'il avoit des raisons pressantes de retourner en Allemagne. Cependant il s'arrêta dans cette ville, pour entendre quelles propositions on lui feroit à l'égard d'un nouveau subside. Il offrit de demeurer encore tout l'hiver en Italie, au service des confédérés, avec le peu de monde qui lui étoit resté, pourvu qu'on lui payât vingtdeux mille florins du Rhin par mois. Les alliés en avoient déjà offert vingt mille. Maximilien, en attendant une dernière réponse de Venise, s'arrêta dans la Lomelline; il revint même à Cusago, au lieu de se rendre à Milan où il étoit attendu; puis il partit tout-à-coup pour Como, trompant sans cesse l'attente des négociateurs qui traitoient avec lui, et donnant en même temps à connoître et son inconstance et son avidité. Enfin, il rentra en Allemagne par le lac de Como; et il laissa aux Italiens un mépris pour son inconséquence, qu'il ne put point effacer ensuite dans tout le cours des guerres par lesquelles il désola leur pays. (2)

<sup>(1)</sup> Macchiavelli, Frammenti istorici. T. III, p. 55.— Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 237.— Pauli Jovii Hist. L. IV, p. 146.— Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 171.

<sup>(2)</sup> Maximilien a écrit ou fait écrire une espèce de roman allégorique, der Alte Weisse Kunig, dans lequel, sous des noms empruntés, il célèbre ses exploits. La plupart des faits TOME XII.

ch. xcviii.

Louis-le-Maure n'avoit compté s'établir à Pise que par l'appui de l'empereur. Quand il se vit abandonné de lui, il rappela les troupes qu'il avoit encore en Toscane; et les dépenses qu'il occasionna aux Vénitiens, ses voisins, sur lesquels il rejetoit tout le poids de la guerre, parurent lui fournir quelque consolation de ce que ses espérances avoient été trompées. De leur côté, les Vénitiens commençoient à se rebuter, et les Florentins, profitant de la division de leurs ennemis, recouvrèrent pendant l'hiver la plupart des châteaux qu'on leur avoit enlevés dans les collines. (1)

qu'il raconte à sa louange sont ou faux ou dénaturés; mais il règne dans ses récits une si extrême confusion, qu'on ne peut le plus souvent en démontrer la fausseté. Ainsi, en parlant de cette expédition de Livourne, il dit que quoique sa troupe souffrît de la tempête, ses ennemis souffrirent bien plus encore; que six de leurs vaisseaux échouèrent, que tous leurs équipages furent faits prisonniers ou se noyèrent; que leur perte fut de plus de mille hommes, presque tous Français. Erster Tail, p. 201. Mais de toutes ces circonstances racontées dans un langage énigmatique, il n'y en a pas une de vraie. Voyez Fr. Guicciardini, Lib. III, p. 171.

Le Journal de Sienne, d'Allegretto Allegretti, finit à l'arrivée de l'empereur à Pise. Son auteur est un homme du peuple fort ignorant, fort mauvais critique et fort mauvais politique; mais comme il écrit jour par jour, il donne assez exactement la date des événemens, et fait connoître l'impression qu'en recevoit le public au moment même. Il est imprimé Script. Rer. Italic. T. XXIII, p. 765-860.

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 237. — Fr. Guic-

1497.

Mais au moment où l'épuisement mutuel des ca. xcviss. combattans réduisoit la guerre de Toscane à de simples escarmouches, l'ambition d'Alexandre VI en allumoit une autre dans l'État de Rome, qui pouvoit, non moins que la précédente, y attirer des armées étrangères. Le pape n'avoit d'autre pensée que celle d'agrandir ses enfans; il crut que le moment étoit venu de les enrichir, sans exciter les réclamations de l'Église, en saisissant tous les fiefs des Orsini, tandis que les chefs de cette famille étoient retenus à Naples en prison. Dès le 1er juin 1496, il avoit condamné Virginio Orsini comme rebelle, pour avoir passé à la solde des Français, et avoir porté pour eux les armes dans le royaume de Naples. Il avoit en même temps sommé Ferdinand de le retenir prisonnier, sans égard pour la capitulation d'Atella (2). Le 26 octobre suivant, il prononça, dans un consistoire secret, la peine de confiscation contre Virginio Orsini et toute sa famille; et il chargea son fils François Borgia, duc de Gandie, et Bernardin Lunato, cardinal de Pavie, de le dépouiller de ses siefs. Il s'assura de la coopération des Colonne, toujours prêts à combattre les Orsini, leurs rivanx et leurs voisins; et

ciardini. Lib. III, p. 171.- Macchiavelli, Frammenti istor. T. III. p. 57. — Petri Bembi Hist. Veneta. L. III, p. 64.

<sup>(1)</sup> Annal. eccles. Raynaldi. 1496, §. 16, p. 452.

ou xcvm. malgré la répugnance des Vénitiens pour cette nouvelle guerre, il obtint d'eux que le duc 1497. d'Urbin, dont ils payoient la solde par égales portions avec lui, seroit envoyé à lui pour le seconder. Avant la fin de l'année, l'armée pontificale étoit déjà maîtresse du plus grand nombre des châteaux des Orsini (1). Au commencement de la suivante, elle attaqua Triboniano, puis l'Isola, et enfin Bracciano. Mais pendant le siége des deux premières places, Barthélemi d'Alviano surprit César Borgia, qui conduisoit l'artillerie du pape; il désit sa cavalerie, et le poursuivit lui-même jusqu'aux portes de Rome. L'Alviano étoit d'une branche cadette, ou peutêtre bâtarde, des Orsini : il avoit été élevé dans leur maison, il avoit appris d'eux l'art de la guerre; et pendant la captivité de ses patrons, il leur donna les premières preuves de sa fidélité, de ses talens, et de cette activité entreprenante qui le distingua entre tous les capitaines italiens. (2)

Bracciano étoit considéré comme le chef-lieu de la principauté des Orsini. Virginio y avoit laissé sa sœur Bartholomée, dont l'esprit mâle et intrépide n'étoit rebuté par aucun des dangers de la guerre. Cette demoiselle avoit recueilli

<sup>(1)</sup> Burchardi Diarium ap. Raynald. 1496, §. 18, p. 453.

<sup>(2)</sup> Pietro Bembo. L. IV, p. 77.—Fr. Guicciardini. L. III, p. 173.

tous les soldats de ses frères, qui revenoient en ch. xcviii. fugitifs du royaume de Naples. Elle leur avoit 1497 donné de nouvelles armes et de nouveaux chevaux; elle avoit rétabli l'artillerie endommagée, relevé les fortifications de Bracciano, garni les parapets de pierres et de pots de feu à lancer sur les assaillans: elle avoit exercé aux armes les paysans; et elle prenoit avec confiance le commandement de la forteresse sur elle seule, tandis que Barthélemi Alviano tenoit la campagne, inquiétoit les fourrageurs de l'ennemi, et cherchoit à rassembler une armée qui pût la délivrer. (1)

Cependant Triboniano avoit été pris, et le siége de Bracciano se poursuivoit avec activité. Malgré les succès des attaques de l'Alviano, et encore qu'il eût réussi à plusieurs reprises à enclouer les canons et à détruire les travaux des assiégeans, il avoit enfin été obligé de se renfermer dans la place; et elle auroit bientôt été prise, si les alliés des Orsini n'étoient pas parvenus à former une armée pour faire lever le siége. Charles Orsini, fils de Virginio, et Vitellozzo Vitelli, étoient arrivés de France sur la petite flotte qui avoit secouru Livourne si à propos; ils avoient apporté de l'argent, que Chares VIII leur avoit donné pour rétablir

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Hist. Lib. IV, p. 147.

1497.

ca. xcvm. leur gendarmerie. Ils se rendirent à Città di Castello, où les Vitelli exerçoient la souveraineté. Les deux frères de Vitellozzo, Paul et Camillo Vitelli, qu'on mettoit avec raison au nombre des meilleurs condottieri de l'Italie, avoient cherché à introduire dans leur petite principauté la tactique militaire qui réussissoit si bien aux ultramentains. Ils avoient donné à leurs canons des affûts à la française, bien plus faciles · à manœuvrer que ceux des Italiens; ils avoient armé leurs fantassins de piques semblables à celles des Suisses, mais plus longues de deux pieds, et ils les avoient exercés à les manier. Les Vitelli s'étoient ainsi approprié tout ce qu'il y avoit de meilleur dans la pratique militaire des ultramontains, qu'ils ne connoissoient cependant que depuis trois ans. Ils étoient intimement liés aux Orsini; et ils sentoient bien que si ceux-ci succomboient, le pape les attaqueroit eux-mêmes à leur tour.

> Malgré la disproportion de puissance, ils se résolurent donc à attaquer les premiers le pontife. Ils engagèrent les villes de Pérouse, de Todi et de Narni, à leur fournir quelques secours; et avec leur petite et brave armée, ils marchèrent du côté de Bracciano. Le duc d'Urbin, averti de leur approche, leva le siége, et vint les rencontrer à moitié chemin, sur la route de Soriano. La bataille fut longue et

acharnée; mais un corps de huit cents Alle- cu. xcviii. mands, l'élite de l'armée pontificale, fut détruit par l'infanterie de Città di Castello, qui, à cause de la longueur supérieure de ses piques, les transperçoit, sans pouvoir être atteinte par eux. Tout le reste de l'armée du pape fut bientôt après mis en déroute; le duc d'Urbin lui-même fut fait prisonnier avec beaucoup de gentilshommes. Le duc de Gandie fut blessé au visage; il se sauva à Ronciglione, avec le légat et Fabrice Colonne: mais tous leurs bagages et toute leur artillerie demeurèrent au pouvoir des vainqueurs; et, dans les jours qui suivirent, tous les châteaux qui avoient été pris aux Orsini rentrèrent en leur puissance, à l'exception de l'Anguillara et de Triboniano. (1)

Le pape se laissoit aisément décourager par les premiers échecs, parce qu'il craignoit toutes les occasions de dépenser de l'argent. Aussi prêta-t-il volontiers l'oreille aux propositions de paix que lui fit faire Vitellozzo après sa victoire. Celui-ci de son côté sentoit qu'il n'avoit aucun allié en Italie, qu'il seroit bientôt abandonné par la France, que son petit trésor s'épuiseroit aussi-bien que celui des Orsini, et qu'il succomberoit à la longue. Les deux partis éga-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 174.—Pauli Jovii Hist. sui temp. L. IV, p. 149.

си. хсvии. . 1497. lement disposés à la paix, convinrent aisément des conditions. Les Orsini et les Vitelli obtinrent l'agrément du pape pour demeurer au service de France jusqu'à la fin de leur engagement, sous condition cependant qu'ils ne porteroient jamais les armes contre l'Église. Les Orsini promirent soixante et dix mille florins pour les frais de la guerre. Tous les prisonniers durent être rendus sans rançon de part et d'autre, à la réserve du seul duc d'Urbin. Jean Jordan et Paul Orsini, prisonniers de Frédéric, roi de Naples, devoient être remis en liberté, au moment où les premiers vingt mille florins seroient payés: Virginio Orsini, qui étoit retenu au château de l'OEuf, y étoit mort, probablement de poison, huit jours auparavant. Un terme de huit mois étoit accordé aux Orsini pour le paiement du reste; mais pour sûreté de cette dette, ils devoient laisser entre les mains des cardinaux Sforza et San-Sévérino les châteaux de l'Anguillara et de Cervétri, et leur prisonnier, le duc d'Urbin. Ce dernier fut ainsi forcé de se racheter des mains du pape luimême, au service duquel il avoit été fait prisonnier. Alexandre, qui savoit que les Orsini n'avoient point d'argent, avoit excepté le seul duc d'Urbin de la restitution mutuelle des captifs; et il ne rougit pas de recevoir à compte du tribut qu'il leur avoit imposé, les quarante

mille ducats que son propre général paya pour cu. xcviii. sa rançon. (1)

D'autre part Charles VIII, qui ne mettoit jamais assez de suite dans ses volontés, pour protéger ses amis en Italie, ou faire réussir ses projets, ne pouvoit non plus renoncer entièrement à des conquêtes sur lesquelles il fondoit la gloire qu'il croyoit avoir acquise. Quelques hostilités sur les frontières d'Aragon, pendant lesquelles ses troupes avoient pris et brûlé la ville de Salse, s'étant terminées par un armistice de deux mois, Charles put diriger plus de forces vers l'Italie. Il fit passer à Asti, sous les ordres de Jean-Jacques Trivulzio, mille lances, trois mille Suisses, et autant de Gascons, pour seconder Batistino Frégoso, et le cardinal de Saint-Pierre ad Vincula, qui vouloient faire une entreprise sur Gènes. En même temps Octavien Frégoso vint solliciter les Florentins d'attaquer les Génois dans la Lunigiane; et Paul-Baptiste Frégoso, avec six galères, menaça la rivière de Ponent. (2)

<sup>(1)</sup> Macchiavelli, Frammenti istor. p. 63.—Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 175.—Pauli Jovii Hist. sui temp. Lib. IV, p. 150. C'est ici que se terminent les quatre premiers livres de Paul Jove; le manuscrit des six suivans fut perdu au sac de Rome, et ne s'est jamais retrouvé. L'histoire recommence au onzième, avec le pontificat de Léon X; mais cette seconde partie est fort inférieure à la première, pour l'impartialité ou la véracité.

<sup>(2)</sup> Franc. Guicciardini. Lib, III, p. 172. — Macchiavelli,

CH. XCVIII.

1497.

Les Italiens ne prêtoient plus aucune foi aux paroles de Charles VIII, en sorte que l'attaque de Jean - Jacques Trivulzio les étonna autant que si elle n'avoit pas été annoncée. Trivulzio surprit Novi, d'où le comte de Caiazzo fut obligé de se retirer; il prit également Bosco dans l'Alexandrin, et il paroissoit vouloir couper toute communication entre Milan et Gènes. Déjà le Milanez, où Louis Sforza avoit de nombreux ennemis, étoit sur le point d'éprouver une révolution; mais Trivulzio, qui avoit eu ordre d'attaquer les Génois et non la Lombardie, n'osa pas poursuivre ses avantages, et il donna au duc de Milan le temps de rassembler ses troupes, et de recevoir de nombreux renforts de Venise. Le cardinal de La Rovère s'étoit approché de Savone avec deux cents lances, et trois mille fantassins; il ne put y exciter aucun soulèvement, et il se vit forcé de reculer à l'arrivée de Jean Adorno; Batistino Frégoso n'eut pas plus de succès devant Gènes, dont il s'étoit aussi approché. Les Florentins ne voulurent pas se compromettre, avant d'avoir vu les Français faire marcher de plus grandes forces en Italie: La Rovère et Frégoso furent bientôt forcés de venir rejoindre Trivulzio, près de Bosco, et celui-ci, voyant que l'armée véni-

Framm. istor. p. 58. — Chronic. Fenetum. T. XXIV, p. 42. — Petri Bembi Hist. Ven. Lib. HI, p. 65.

tienne, commandée par Nicolas Orsini, comte cui xevint de Pitigliano, recevoit chaque jour des renforts, 1497 fit sa retraite sur Asti, sans avoir obtenu aucun succès par cette levée de boucliers. (1)

Trivulzio n'auroit pu réussir dans son attaque sur Gènes, qu'autant qu'il auroit été suivi de près par le duc d'Orléans, avec une nouvelle armée, ainsi que Charles VIII l'avoit annoncé; mais la santé de ce monarque commençoit déjà à donner des inquiétudes à ses courtisans, et des espérances à son successeur. Ses fils étoient morts avant lui et en bas âge; et le duc d'Orléans, qui ne voyoit plus personne entre le trône et lui, ne vouloit pas s'éloigner. D'autre part, on croyoit que Louis Sforza faisoit passer des sommes considérables au duc de Bourbon et au cardinal de Saint-Malo, pour les engager à faire échouer toute entreprise sur l'Italie. Soit que leur trahison secondât ou non l'inconstance de Charles, tous les projets de celui-ci furent abandonnés presque aussitôt que conçus; et ses partisans se virent de nouveau sacrifiés. (2)

Quelques négociations avoient déjà été entamées entre Charles VIII d'une part, et Ferdinand et Isabelle de l'autre : le premier avoit toujours désiré assurer ses frontières du côté de

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 176. — Chronicon Venet. T. XXIV, p. 43.— Arnoldi Ferroni Rev. Gallic. Lib II, p. 30.

<sup>(2)</sup> Fr., Guicciardini. Lib. III., p. 178.

CH. XCVIII. l'Espagne; les seconds n'avoient plus de motifs pour faire la guerre, depuis que leur cousin 1497. étoit remonté sur le trône de Naples. Une trève sembloit devoir plaire également aux deux partis : mais Charles VIII vouloit qu'elle le laissat libre de poursuivre la guerre en Italie; les monarques espagnols n'avoient point de scrupule à abandonner leurs alliés, qu'ils croyoient bien en état de se désendre par eux-mêmes : ils vouloient seulement n'avoir pas toute la honte de cet acte de mauvaise foi, et ils exigeoient que la trève fût d'abord commune à ces alliés, pour ' qu'en la stipulant ils parussent avoir songé à leurs intérêts. Le mauvais succès de l'expédition de Gènes décida Charles VIII à se relâcher de ses prétentions : la trève entre les monarques français et espagnols, leurs sujets, et les alliés qu'ils nommeroient de part et d'autre, fut signée le 5 mars, pour durer jusqu'à la fin d'octobre: tous les états italiens y furent compris dès le 25 avril; et la guerre de Pise fut ainsi suspendue, au grand regret des Florentins, qui ne pouvoient pour cinq mois seulement congédier leur armée, et qui se trouvoient ainsi obligés à autant de dépenses que si les hostilités avoient continué. (1)

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 178.— Andrea Navagiero, Storia Veneziana. T. XXIII, p. 1201.— Chronicon Venetum. T. XXIV, p. 44.— Petri Bembi Hist. Veneta. Lib. IV, p. 69.

Florence étoit plus que jamais sous l'influence cu. xcviit. de ces citoyens vertueux, mais rigoristes et enthousiastes, auxquels Jérôme Savonarole avoit prêché la réforme. Le premier gonfalonier de cette année avoit été Francesco Valori, qu'on pouvoit considérer comme le chef de ce parti. Sa taille haute et imposante, et sa noble figure, ajoutoient, dans l'esprit de la multitude, au crédit que lui donnoient ses talens pour le gouvernement, et ses vertus publiques et privées. Attentif à fortifier toujours plus le parti populaire, il fit admettre au conseil souverain tous les jeunes gens de vingt-quatre à trente ans, exigeant en même temps par une loi nouvelle que, pour prendre une décision, le conseil eût au moins mille membres présens. (1)

L'interdiction faite aux conseils de délibérer, lorsqu'ils ne sont pas complets, a sans doute l'inconvénient de mettre au pouvoir d'une minorité de paralyser la majorité par son absence; l'obligation d'assister et de voter, imposée aux conseillers, est également fâcheuse, puisqu'elle les contraint souvent à émettre un vote, quand ils n'ont pas d'opinion, et qu'elle transforme ce vote en loi. Mais la règle contraire n'a pas de moindres dangers. Lorqu'une partie des membrés d'un conseil s'accoutume à s'absen-

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 238.

cu xcvm ter, la volonté souveraine se trouve changée selon qu'ils assistent ou non aux assemblées; 1497. et cette fluctuation, après avoir fait prendre à l'état des résolutions contradictoires, peut le précipiter dans de violentes révolutions. Florence éprouvoit alors cet inconvénient qui se faisoit d'autant plus sentir que la magistrature suprême siégeoit pour un temps plus court. Dès qu'un parti avoit obtenu un avantage, ou qu'il avoit fait un élection à son gré, il se relâchoit de sa vigilance, il s'absentoit de l'élection prochaine, et ses adversaires, combinant mieux leurs intrigues, et mettant à prosit la sécurité qu'inspire une victoire, obtenoient une élection dans un sens tout opposé. A François Valori succéda Bernard del Néro : celui-ci avoit été intimement lié avec Laurent de Médicis, qui favorisoit tous les partisans de cette maison, et que Pierre lui-même avoit coutume d'appeler son **père.** (1)

Pendant la magistrature de Bernard del Néro, la trève conclue entre la France et l'Espagne sut publiée à Florence; et les négociations pour la paix générale commencèrent. Louis Ssorza, devenu jaloux des Vénitiens, proposoit, pour les empêcher de s'établir à Pise, de rendre cette ville aux Florentins, pourvu qu'à ce prix ils

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 239. — Commentari di ser Filippo de' Nerli. Lib. IV, p. 70.

Alexandre VI adopta cette proposition, et il 1497 envoya l'évêque Pazzi à Florence, pour offrir la restitution de Pise, si les Florentins donnoient aux confédérés, ou Livourne, ou Volterre, en gage de leur attachement aux intérêts de l'indépendance italienne. Cependant les Vénitiens ne vouloient point consentir à évacuer Pise, ni les Florentins à donner aucune forteresse en échange; en sorte que par leurs efforts opposés, la négociation se rompit. Mais pendant sa durée, les Florentins, qui avoient montré auparavant une grande aversion et un grand mépris pour le pape, se crurent de nouveau obligés de le ménager. (1)

Les négociations avec Rome donnèrent aussi occasion à Pierre de Médicis d'en renouer de plus secrètes avec ses partisans à Florence. Les alliés commençoient à désirer sa rentrée dans une ville où le parti républicain paroissoit trop dévoué à la France. Encouragé par eux, il crut devoir tenter encore une fois sa fortune, avant que son ami Bernard del Néro eût achevé le temps de son emploi. Le 23 avril il se rendit à Sienne, où Pandolfe Pétrucci et son frère, qui avoient acquis sur cette république une autorité presque absolue, lui étoient entièrement dé-

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 179.— Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 239.

CH. XCVIII. VOUÉS. Barthélemi d'Alviano l'y vint joindre avec huit cents chevaux et trois mille fantas-1497. sins; alors il s'avança rapidement, de nuit, et par des chemins détournés, jusqu'aux portes de Florence, où il parut le 29 avril au matin. Mais la porte Romaine, qu'il avoit espéré surprendre, se trouva garnie de soldats; Paul Vitelli, qui étoit arrivé la veille de Mantoue, y avoit été placé pour la défendre. Ranuccio de Marciano, qui commandoit l'armée florentine sur la frontière pisane, en avoit été rappelé en toute hâte, et Pierre de Médicis, après être demeuré quatre heures devant la porte, sans avoir le courage de l'attaquer, se retira lorsqu'il vit qu'il n'éclatoit aucun mouvement dans la ville. Son frère Julien, qui, dans le même temps, avoit pénétré dans la Romagne florentine, vit en peu de jours dissiper sa petite troupe. (1)

Mais cette attaque imprudente devint bientôt également fatale, et aux partisans des Médicis qui l'avoient provoquée, et à leurs ennemis qui la punirent. Lamberto dell' Antella, exilé de Florence, fut arrêté sur le territoire florentin; et quoiqu'il prétendît qu'il revenoit dans sa patrie pour révéler la conspiration dont il avoit

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 240. — Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 180. — Jacopo Nardi, Ist Fior. Lib. II, p. 59. — Commentari di Filippo de' Nerli. Lib. IV, p. 71. — Macchiavelli, Framm. istor. T. III, p. 65.

1497.

en connoissance, il fut mis à la torture : car ch. xcvin. alors on ne croyoit point à la vérité des dépositions que des tourmens affreux n'avoient pas confirmées. Il inculpoit les hommes les plus considérés de la république, et surtout Bernard del Néro, qui venoit de déposer l'office de gonfalonier. Les huit juges du tribunal criminel n'osèrent pas prendre sur eux seuls de juger une cause de si grande importance; cent soixante citoyens, les plus considérés de l'état, furent appelés à prendre connoissance des pièces du procès.

Nicolas Ridolfi, dont le fils avoit épousé une sœur de Médicis, Laurent Tornabuoni, qui étoit également son parent, Giovanni Cambi et Giannozzo Pucci, tout deux employés par lui dans les affaires d'état, furent accusés d'avoir applé Pierre de Médicis, et de lui avoir promis qu'ils lui livreroient une porte de la ville. Bernard del Néro fut accusé d'avoir eu connoissance de leur complot et de ne l'avoir pas révélé dans le temps où ses fonctions de gonfalonier de justice l'obligeoient, par-dessus tous les autres citoyens, à veiller à la conservation de la république et à sa défense.

Le délit des prévenus ne parut douteux à aucun de ceux qui examinèrent les pièces du procès : mais ce qui étoit un crime aux yeux des républicains devenoit un acte d'héroïsme

TOME XII.

cii. xcviii. 1497.

aux yeux des partisans des Médicis. Ce n'étoit donc ni sur le fait, ni sur le droit que les juges avoient à prononcer, mais sur la base même du gouvernement. S'ils condamnoient les accusés, c'est qu'ils regardoient comme criminelle toute attaque contre l'état populaire; s'ils les absolvoient, au contraire, ils condamnoient ainsi la révolution de 1494, et sembloient reconnoître dans les Médicis une autorité légitime. Une question de politique étant ainsi soumise aux juges, la seigneurie crut devoir les diriger. Elle assembla tous les premiers magistrats de l'état, les capitaines du parti guelfe, les conservateurs des lois, les officiers du mont-depiété, et le conseil des Richiesti, ou des cent soixante notables qui avoient pris connoissance de la procédure. Cette assemblée, consultée selon les formes légales, donna ordre au tribunal des huit de justice de condamner à mort les prévenus, et de confisquer leurs biens. La sentence sut en effet prononcé le 17 août. (1)

D'après la loi que Jérôme Savonarole avoit fait porter en établissant le gouvernement populaire, tout condamné à une peine capitale pouvoit en appeler au grand conseil. Les con-

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 242.— Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 65.— Giovanni Cambi Hist. Flor. T. XXI, p. 106. — Comment di Fil. de' Nerli. Lib. IV, p. 72. — Macchiavelli, Framm. Istor. p. 95.

damnés demandèrent en effet à profiter du bé- cu. xcviii. néfice de la loi; et ils avoient de grandes chances pour être acquittés par l'assemblée de tous leurs concitoyens. L'âge avancé de deux d'entre eux, les honneurs dont ils avoient été comblés, le nombre de leurs parens, celui de leurs cliens, les recommandations puissantes des cours de Rome, de Milan, et de France, auroient ajouté au sentiment de compassion si naturel dans une grande assemblée. Cependant l'administration de la justice n'avoit jamais été impartiale dans la république de Florence; le gouvernement y avoit toujours paru être à la tête d'une faction. Si ce gouvernement échouoit dans une tentative pour faire punir ses adversaires, il sembloit condamné par le peuple; et cette défaite seule pouvoit entraîner sa chute. Les fautes des Florentins, et les habitudes subversives de l'ordre social qu'ils avoient laissé introduire dans leur république, rendoient dangereux pour eux l'exercice des droits les plus sacrés des citoyens. Un nouveau conseil de Richiesti fut assemblé, le 21 août, pour décider sur l'appel au peuple. Le parti de la liberté fut justement celui qu'on y vit s'élever avec le plus de force contre l'exécution d'une loi libérale, qu'il avoit portée lui-même. François Valori, et tous les amis de Savonarole, protestèrent contre l'appel au peuple, et déclarèrent que les conspirateurs ne

CH. XCVIII. seroient pas plus tôt acquittés, que les Médicis 1497 seroient rappelés à Florence.

La seigneurie n'étoit cependant point unanime pour rejeter l'appel au peuple. Or, d'après la forme de ses délibérations, il falloit que l'un des prieurs, à tour de rôle, présentat la proposition sur laquelle on devoit aller aux voix. Celui qui étoit pour un jour chargé de cette fonction de proposer, se nommoit le proposto. Celui du jour étoit Lucas Martini, qui, jugeant équitable d'admettre l'appel au peuple, déclara qu'il ne mettroit point aux voix une proposition contraire aux lois existantes. Deux de ses collègues se rangèrent à son opinion. Leur opposition étoit décisive : mais tous les gonfaloniers de compagnie, et les douze Bons-hommes qui siégeoient près de la seigneurie, se levèrent avec des cris menaçans, et déclarèrent que, pour sauver la patrie, ils ne se laisseroient pas arrêter par l'opposition de ses ennemis. Le gonfalonier Dominique Bartoli, prenant sur lui de violer le réglement, fit lui-même la proposition : elle portoit que, pour éviter les dangers de l'appel au peuple, la sentence seroit exécutée la nuit même. Alors le proposto déclara que, pour maintenir le réglement, il consentiroit à faire la proposition énoncée par le gonfalonier, si elle réunissoit six des neuf suffrages de la seigneurie. Les clameurs insensées du parti le plus violent

le firent taire, et le forcèrent à donner son cu xeviii. assentiment, sans aucune condition. Les réglemens de délibération de la seigneurie florentine rendoient assez difficile de passer un décret (ou, selon l'expression usitée à Florence, di vincere un partito). Il falloit l'assentiment du proposto, des deux tiers de la seigneurie, des deux tiers du collége et du corps des gonfaloniers. Les suffrages étoient pris séparément, puis cumulativement, et en secret, avec des fèves blanches et noires déposées dans des boîtes couvertes (bussolotti). Toutes ces formalités, qui, selon le vrai esprit d'un réglement de délibération, étoient protectrices de la minorité, c'est-à-dire, qui devoient empêcher que sa détermination ne fût violentée, furent toujours observées avec une scrupuleuse rigueur, mais seulement en apparence, et non dans leur esprit. Le parti victorieux ne passoit point outre, en dépit de l'opposition du parti le plus foible; mais il forçoit celui-ci à lever cette opposition. Quand on en vint au scrutin secret, quatre suffrages ou quatre feves blanches dans la boîte de la seigneurie, furent contraires au décret proposé. Un nouveau tumulte, plus violent que le précédent, éclata alors dans l'assemblée. Tous les gonfaloniers de compagnie se levèrent, en menaçant de massacrer les quatre prieurs d'ont ils soupçonnoient l'opposition; et comme les

HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

cu. nevus membres du collége se jetèrent entre eux pour les sauver, les gonfaloniers déclarèrent qu'ils alloient sortir leurs drapeaux, et faire piller par leurs compagnies les maisons de ceux qui perdoient ainsi la république. Le gonfalonier de justice obtint avec peine que l'assemblée s'assit de nouveau pour un second tour de scrutin. La terreur avoit gagné les plus courageux : l'appel au peuple fut rejeté à l'unanimité. La sentence de mort fut exécutée cette nuit même, celle du 21 août; et les plus furieux ne voulurent point quitter la salle du conseil, jusqu'à ce qu'on leur vint annoncer que leurs ennemis ne vivoient plus. (1)

> Cette vengeance parut d'abord un triomphe au parti démocratique; mais ce triomphe étoit l'avant-coureur d'une défaite. Le public ne pardonnoit point à ceux qui se disoient amis de la liberté d'avoir les premiers violé, sans nécessité, la loi protectrice de la liberté qu'ils avoient portée eux-mêmes. Ils rapprochoient les anciens discours de Savonarole sur l'amnistie, de la conduite de ses partisans, de son silence à lui-même, au moment où il auroit dû, pour la défense de ses ennemis illégalement mis en jugement, tonner de cette chaire dont il

<sup>(1)</sup> Scipione Ammirato. L. XXVII, p. 242. - Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 66. — Giovanni Cambi Hist. T. XXI, p. 111. - Comment, di Fil. de' Nerli, Lib. IV., p. 73.

1497.

avoit fait une tribune aux harangues. Ils l'ac- cu. xcviu. cusoient de se montrer aussi mauvais chrétien qu'il avoit été mauvais prophète; ils lui demandoient où étoient ces secours miraculeux qu'il avoit promis à ses concitoyens, en les engageant seuls dans une lutte contre toute l'Italie; et chaque preuve de l'inconséquence ou de l'indolence de Charles VIII, que Savonarole avoit représenté comme un envoyé du ciel, étoit produite contre lui avec amertume par ceux qui vouloient venger les dernières victimes, ou par ceux dont la cour de Rome excitoit le zèle et le ressentiment.

Savonarole n'avoit point craint de provoquer toute la colère d'Alexandre VI. Il ne pouvoit reconnoître, dans un homme aussi criminel, le représentant des apôtres; et la réforme qu'il prêchoit devoit commencer par le chef de l'Église. Il étoit scandalisé de voir une maîtresse du pape, Julie Farnèse, qu'on désignoit par le nom de Giulia-Bella, se produire avec ostentation dans toutes les fêtes de l'Église, et donner, au mois d'avril de cette même année, un nouveau fils au pontife (1). Un tel scandale ne pouvoit point cependant se comparer à celui que donna la famille du pape deux mois plus tard. François Borgia, duc de Gandie, sils aîné

<sup>(1)</sup> Chronicon Venetum. T. XXIV, p. 44.

1497.

ca. xcviii. d'Alexandre VI, fut assassiné, le 14 juin, dans les rues de Rome, au sortir d'un repas. Bientôt on découvrit que son meurtrier étoit son propre frère, César Borgia, cardinal de Valence; et pour ajouter encore à l'horreur de ce crime, on répandit sourdement que la jalousie de César contre son frère, amant, comme lui, de sa sœur Lucrézia, avoit aiguisé son poignard (1). Le pape, profondément affligé de cette perte, avoit déploré avec des sanglots, en plein consistoire, les désordres de sa vie passée, et la corruption de sa cour, qui avoient attiré sur lui ce juste châtiment de Dieu. Il s'étoit engagé solennellement à une prompte réforme : mais bientôt un nouveau débordement de vices et de forfaits avoit succédé à ces projets d'amendement.

> En retournant à sa vie criminelle, le pape ne pouvoit pardonner à l'éloquent prédicateur qui le dénonçoit à toute la chrétienté. Le crédit de Savonarole à Florence mettoit son trône en danger; et plus il apprenoit que ce moine avoit changé les mœurs de la république et en avoit exilé les vices, plus il redoutoit qu'un tel exemple ne fût tourné contre la cour de Rome. Il avoit accusé Savonarole comme hérétique;

<sup>(1)</sup> Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 182.— Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 241. — Jacopo Nardi. Lib. II, p. 65.— Macchiavelli estratti di lettere e diari di Balia. T. III, p. 93.-Burchardi Diar. ap. Raynald. Ann. eccles. 1497, §. 4, p. 461.

1497-

il lui avoit fait interdire la chaire : mais le ca. xcviii. silence forcé de ce religieux, qui se faisoit alors remplacer par frère Dominique Bonvicini de Pescia, son disciple et son ami, ne suffisoit ni à la politique, ni à la vengeance d'Alexandre VI (1). Il fit alliance avec tous ceux qui avoient quelque motif d'inimitié contre Savonarole, par attachement aux Médicis ou au parti de l'aristocratie, ou parce qu'ils ne vouloient point se soumettre aux rigueurs monacales que le réformateur vouloit faire succéder à l'ancienne licence des mœurs. Les ennemis du moine, se sentant sûrs de l'appui de Rome, osèrent l'attaquer publiquement, dans sa propre église, d'une manière grossière et indécente. Comme il venoit pour prêcher, le jour de l'Ascension, il trouva sa chaire occupée par un âne empaillé. Les libertins, profitant du désordre que cette pasquinade avoit causé dans l'église, insultèrent le prédicateur par des cris menaçans, et proposèrent à son auditoire, ou de le chasser, ou de le tuer (2). En même temps, les moines de Saint-Augustin, animés par une

<sup>(1)</sup> Lettres de Pietro Delphino de Florence à Pietro Barrozzi, évêque de Padoue. Apud Raynald. Ann. eccles. 1496, §. 41, T. XIX, p. 460.

<sup>(2)</sup> Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 241. — Jacopo Nardi. Lib. II, p. 62.— Istor di Gio. Cambi. T. XXI, p. 105. — Vita del P. Savonarola. Lib. IV; ch. 7 pp. 253.

vengeance, et dénonçoient, dans leurs prédications, le réformateur dominicain comme hérétique et anathème. A peine vingt ans s'écoulèrent dès-lors jusqu'au moment où les Dominicains s'armèrent à leur tour contre Luther, réformateur augustinien. (1)

La seigneurie florentine, depuis qu'elle se sentoit abandonnée par le roi de France, ménageoit beaucoup plus la cour de Rome; elle avoit besoin du pape pour ses négociations avec la ligue italienne, et elle ne vouloit pas aigrir son ressentiment. Elle lui écrivit le 8 juillet pour justifier Savonarole (2); mais en même temps elle engagea celui-ci à suspendre ses prédications. Dès le mois de mai, il avoit été excommunié comme prechant une doctrine hérétique; et la sentence avoit été étendue à tous ceux qui converseroient avec lui. Ce moine reconnut d'abord l'autorité de la cour de Romé, et chercha à y faire parvenir sa justification. Mais bientôt opposant à la persécution les mêmes principes et la même fermeté qui soutinrent Lu-

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi. Lib II, p. 62.— Vita di Savonar. L. IV, ch. XII, p. 264.

<sup>(2)</sup> Annal eccles, 1497, §. 16, p. 463.— Les lettres du pape au couvent de Saint-Marc, et les réponses de Savonarole. Ibid. §. 17-28, p. 465.

ther, lorsque le 10 décembre 1520, il fit brûler cu. xcvin. à Wittemberg la bulle d'excommunication de Léon X (1), il déclara, sur l'autorité du pape Pélage, qu'une excommunication injuste étoit sans essicace, et que celui qui en étoit frappé, ne devoit pas même chercher à s'en faire absoudre (2). Il assirma qu'une inspiration de Dieu l'obligeoit à secouer l'obéissance d'un tribunal corrompu; et, le jour de Noël, il célébra publiquement la messe dans son église de Saint-Marc; il y communia avec ses moines et un grand nombre de séculiers; il conduisit une procession solennelle autour de l'église; il publia son apologie et son livre du triomphe de la Croix, et il recommença à prêcher à l'église cathédrale, devant une assemblée plus nombreuse que jamais. (3)

Léonard de Médicis, vicaire de l'archevêché de Florence, publia un mandement pour empêcher les fidèles de suivre les prédications de Savonarole. Ceux qui y auroient assisté, ne devoient point être reçus à la confession et à la communion, ni leurs corps à la sépulture; mais la seigneurie qui étoit entrée en charge au com-

1498.

<sup>(1)</sup> Lutheri opera. Vol. II, p. 320.

<sup>(2)</sup> Vita del Padre Savonarola. L. IV, c. 10, p. 261; c. 14, p. 266.

<sup>(3)</sup> Jacopo Wardi. Lib. II, p. 69.—Vita del Savonarola. L. IV, c. 18, p. 278.

cu. xcviii. mencement de l'année 1498, étoit toute favora-1498. ble à Savonarole; et elle donna ordre au vicaire archiépiscopal de sortir sous deux heures de la ville. (1)

> Le dernier jour de carnaval, Savonarole, voulant changer cette fête mondaine en un jour de contrition religieuse, engagea un nombre infini d'enfans à se diviser par bandes, et à parcourir la ville en demandant, de maison en maison, qu'on leur remît tous les livres déshonnêtes, toutes les peintures indécentes, toutes les cartes et les dés à jouer, tous les luths, les harpes et les instrumens de musique, tous les faux cheveux, le musc, les parfums et les cosmétiques des femmes; les enfans demandoient toutes ces choses sous le nom d'anathème : ils les portèrent sur la place publique, où ils en formèrent un immense bûcher, et ils les brûlèrent en chantant, autour du feu, des psaumes et des hymnes religieux. Ils avoient fait déjà, l'année précédente, une exécution semblable sous la direction de Savoranole; et le plus grand nombre des exemplaires de Boccace et du Morgante Maggiore y avoient été consumés. (2)

Mais plus le crédit de Savonarole paroissoit

<sup>(</sup>i) Jácopo Nardi. Lib. II, p. 69. — Comm. di Filippo de' Ferli. Lib. IV, p. 74.

<sup>(2)</sup> Jacopo Nardi. L. II, p. 57 et 71. — Vita di Savonarola. L. IV, c. 5, p. 247.

s'accroître, plus le pape en ressentoit d'inquié- ce. xcviil. tude et de ressentiment. Sa colère étoit sans cesse excitée par frère Mariano de Ghinazzano, général des Augustins, qui étoit attaché à la maison de Médicis, et qui avoit été mal accueilli à Florence. Un prédicateur nommé frère François de Pouille, mineur observantin, fut envoyé pour tenir tête à Savonarole. Il prêcha dans l'église de Sainte-Croix de Florence; il accusa avec véhémence l'hérésiarque qui séduisoit la république : en même temps le pape, par un nouveau bref, ordonna à la seigneurie d'imposer silence à Savonarole, si elle ne vouloit pas exposer tous les biens des marchands florentins en pays étranger à être confisqués, le territoire même de la république à être mis sous l'interdit, et peut-être envahi par les armées de l'Église. Les Florentins, abandonnés par la France, n'avoient plus aucun allié: ils avoient besoin du pape, ils cédèrent; et le 17 mars, ils donnèrent à Savonarole l'ordre de cesser de prêcher. Celui-ci prit en effet congé de son auditoire, par un discours éloquent et hardi. (1)

Au milieu de cette fermentation, le moine Francesco de Pouille, qui prêchoit à Sainte-

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi. Lib. II, p. 72.— Vita del P. Savonarola. Lib. IV, c. 6, p. 251.— Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 245.— Comm. del Nerli. L. IV, p. 76.

s. xcvni. Croix, déclara en chaire qu'il avoit appris que Savonarole parloit de prouver ses fausses doc-1498. trines par un miracle; qu'il avoit offert de descendre dans l'église souterraine où se trouvoient les tombeaux avec un moine franciscain, si tout le parti qui lui étoit opposé vouloit s'engager à reconnoître pour vraie la doctrine du premier des deux qui ressusciteroit un mort (1). Frère François déclaroit qu'il se reconnoissoit pour pécheur, et qu'il n'avoit pas la présomption de compter sur un miracle; mais qu'il proposoit, au contraire, à son adversaire d'entrer avec lui dans un bûcher ardent. « Je suis sûr d'y périr, - disoit le franciscain, mais la charité chrétienne » m'enseigne à ne point estimer ma vie, si à ce » prix je puis délivrer l'Église d'un hérésiarque » qui a déjà entraîné et qui entraînera encore » tant d'ames dans la damnation éternelle. »

> Cette étrange proposition fut aussitôt rapportée à Savonarole: elle lui répugnoit, non qu'il eût aucune défiance de son pouvoir d'opérer des miracles, mais parce qu'il craignoit qu'elle ne cachât quelque piége de ses ennemis; tandis que son disciple et son confidént, frère Dominique Bonvicini de Pescia, plus ardent et plus enthousiaste que lui, déclara aussitôt qu'il étoit prêt à subir l'épreuve du feu, pour maintenir

<sup>(1)</sup> Vita del P. Savonarola. L. IV, c. 23, p. 283.

la vérité des prédications de son maître, et qu'il cu. xcviii. ne doutoit point, qu'à son intercession un miracle de Dieu ne le sauvât. A l'instant même toute la populace accueillit avec une ardeur inouïe ce terrible dési, empressée de soumettre à une épreuve publique les ministres de la nouvelle réforme. Les dévots se réjouissoient de remporter sur Rome un triomphe éclatant, par le miracle dont ils se croyoient assurés; leurs ennemis n'avoient pas moins de joie de voir un hérésiarque se condamner lui-même aux flammes qu'ils invoquoient sans cesse contre lui : la foule étoit avide d'un spectacle aussi extraordinaire; et les magistrats embrassoient avec joie une occasion de sortir de la position critique où ils se trouvoient, entre l'Église et le réformateur. Le pape, de son côté, écrivit le 11 avril aux Franciscains de Florence, pour les remercier du zèle avec lequel ils alloient sacrifier leur vie pour la défense de l'autorité du Saint-Siége; et il déclara que la mémoire de cet exploit glorieux ne périroit jamais. (1)

Mais le frère Francesco de Pouille protesta qu'il n'entreroit dans le bûcher qu'avec Savonarole lui-même, et qu'il ne se dévoueroit à une mort certaine, qu'autant qu'il entraîneroit le grand hérésiarque dans sa chute. Cependant

<sup>(1)</sup> Vita del P. Savonarola. Lib. IV, c. 27, p. 288.

ca. xcviii. deux autres moines franciscains se présentèrent aussitôt pour subir l'épreuve avec frère 1498. Dominique de Pescia; l'un des deux, frère Nicolas de Pilli, sentit bientôt manquer son courage et se dédit : l'autre, frère André Rondinelli, convers du même couvent, persista à demander l'épreuve. D'autre part, les partisans de Savonarole s'offrirent avec la plus étonnante émulation, à entrer pour lui dans le feu. Frère Robert Salviati fut celui qui brigua cet honneur avec le plus d'instances; mais bientôt tous les Dominicains toscans, beaucoup de prêtres et de séculiers, et jusqu'à des femmes et des enfans supplièrent la seigneurie de les préférer, ou du moins de leur permettre d'entrer en même temps dans le bûcher, et de partager la faveur de Dieu sur laquelle ils comptoient. La seigneurie borna l'épreuve cependant à frère Dominique Bonvicini de Pescia, et à frère André Rondinelli. Elle nomma dix citoyens, cinq de chaque parti, pour en régler les détails ; et elle en fixa le temps et le lieu au 7 avril 1498, èt à la place du palais. (1)

> Un échafaud de cinq pieds de hauteur, de dix pieds de largeur, de quatre-vingts pieds de longueur, avoit été dressé au milieu de la place; il étoit couvert de terre et de briques crues, pour

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II, p. 74.

le préserver de la violence du feu. Sur cet écha- ch. xcviii. faud on avoit élevé deux piles de grosses pièces de bois, entremêlées de fagots, et de bruyères faciles à enflammer. Un passage de deux pieds de large étoit réservé dans toute la longueur de ce bûcher, entre les deux rangées de combustibles, qui avoient chacune quatre pieds d'épaisseur; la vue seule en étoit effrayante. On y entroit par la Loggia des Lanzi, qui elle-même avoit été partagée en deux par une cloison, pour en donner une moitié aux Franciscains, et l'autre aux Dominicains. Les deux moines devoient sortir ensemble de ce portique, et traverser dans toute sa longueur le bûcher enflammé; ou plutôt l'un des deux déclaroit que dans tous les cas il étoit sûr d'y périr, puisque dût-il s'y opérer un miracle, ce ne pourroit être que contre lui. Les Franciscains arrivèrent sans bruit dans leur partie de la loge, tandis que Jérôme Savonarole se rendit à la sienne, couvert des habits sacerdotaux avec lesquels il venoit de célébrer la messe, et tenant dans un tabernacle de cristal le sacrement entre ses mains. Frère Dominique de Pescia portoit un crucifix, et tous leurs moines suivoient en psalmodiant, avec des croix rouges à la main. Après eux venoit une foule de citoyens portant des torches allumées. Il restoit encore six heures de jour; et la place, les fenêtres, les toits des maisons étoient remplis de 30 TOME XII.

1498.

ch. xcvIII. spectateurs, Non-seulement toute la ville, mais 1498 tous les habitans du territoire, jusqu'à une grande distance, s'étoieut réunis pour voir cet étrange spectacle. La plupart des ouvertures de la place avoient été barricadées; et une forte garde étoit placée à l'entrée des deux rues qu'on avoit laissées ouvertes. La partie de la loge qu'occupoient les Dominicains étoit ornée comme une chapelle; et pendant quatre heures ils ne cessèrent d'y chanter des antiennes.

Cependant la terrible épreuve étoit retardée par les difficultés sans nombre que suscitoient les Franciscains. Peut-être, disoient-ils, que le père Dominicain est un enchanteur, et qu'il porte sur lui quelque sortilége; en conséquence ils exigèrent qu'il fût entièrement dépouillé de ses habits, et qu'il en revêtît d'autres de leur choix. Après de longues discussions, frère Dominique se soumit à cette visite humiliante, et à ce changement de froc. Ensuite Savonarole lui remit le tabernacle qui contenoit le sacrement, et qu'il regardoit comme sa sauvegarde: aussitôt les Franciscains s'écrièrent que c'étoit un acte impie que d'exposer l'hostie à être brûlée, et que cet événement très-probable ébranleroit la foi des plus foibles entre les fidèles. Mais sur ce point Savonarole fut inflexible; il répondit que de ce Dieu seul qu'il portoit, son compagnon et son ami pouvoit attendre son salut.

La discussion se prolongea pendant plusieurs CH. XCVIII. heures : le peuple cependant qui pour mieux jouir de ce spectacle, étoit venu occuper les toits des maisons dès le point du jour, et qui souffroit de la faim et de la soif, ne contenoit plus son impatience; et quoique les Franciscains fussent réellement ceux qui s'opposoient à l'expérience, les partisans de Savonarole euxmêmes trouvoient, qu'assuré comme il l'étoit d'un miracle, il auroit dû se rendre plus facile sur toutes les demandes de son adversaire. La foule savoit mal quels motifs les moines alléguoient de part et d'autre; elle voyoit seulement cet effrayant bûcher, auquel elle languissoit de voir mettre le feu, et elle comprenoit que les deux champions refusoient d'y entrer: leurs terreurs, qui n'étoient que trop fondées, lui paroissoient ridicules; elle se croyoit jouée, et cette journée d'attente changea en mépris ou en indignation tout l'enthousiasme de la populace. Enfin, comme la nuit approchoit, et que les deux confréries n'étoient point encore d'accord, une pluie violente et inattendue baigna le bûcher et les spectateurs, et détermina la seigneurie à congédier l'assemblée. (1)

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Ist. Fior. Lib. II. p. 71.—Istor di Giov. Cambi. Lib. XXI, p. 115.— Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 245. — Fr. Guicciardini. Lib. III, p. 189. — Raynaldi

ch. xcviii. 1498.

Jérôme Savonarole, en rentrant dans son couvent de Saint-Marc, monta immédiatement en chaire, et raconta à la foule qui l'avoit suivi, tout ce qui venoit de se passer. Mais déjà la populace l'avoit insulté, comme il passoit au milieu d'elle pour se rendre à son couvent. Le lendemain, dimanche des Rameaux, il prêcha de nouveau avec beaucoup d'onction, en prenant en quelque sorte congé de son auditoire, et lui annonçant qu'il se dévouoit à Dieu en sacrifice. En effet, ses ennemis profitoient de l'attente trompée du peuple, pour l'ameuter contre lui. Cette société de libertins, connus sous le nom de compagnacci, qui dès le commencement l'avoit accusé d'hypocrisie, sommoit le peuple de ne pas se laisser jouer plus longtemps par un faux prophète, qui, au moment du danger, avoit reculé devant l'épreuve de sa mission, offerte par lui-même. Ils s'attroupèrent à la cathédrale; et au milieu du sermon des vêpres, ils remplirent l'église du cri « aux armes! à Saint-Marc! » Aussitôt, une populace effrénée les suivit au couvent de Saint-Marc, et l'attaqua avec des armes, des haches, et des torches enflammées. Une congrégation

Annal. eccles. 1498, §. 12 et 13, p. 472. — Comment. di Filippo de' Nerli. Lib. IV, p. 78. — Vita del P. Savonarola. Lib. IV, c. 29-32, p. 290.

1498.

assez nombreuse y étoit assemblée pour assister CH. XCVIII. au service divin; elle s'y défendit quelque temps, quoique sans armes: mais lorsque les portes furent brûlées, et qu'il n'y eut plus moyen d'arrêter les insurgés, elle capitula, et Jérôme Savonarole, Dominique Bonvicini et Silvestro Marussi, tous trois arrêtés dans le couvent, furent conduits en prison, au milieu des insultes de la populace. (1)

Il étoit déjà sept heures du soir, lorsque le siège du couvent de Saint-Marc avoit commencé; et l'on devoit croire que la nuit calmeroit les factieux. Mais un parti dès long-temps ennemi, et que le supplice de ses chefs avoit irrité davantage encore, n'avoit garde de laisser échapper cette occasion de se venger. Le lendemain matin la foule se porta chez François Valori: on le saisit; et comme on le conduisoit en prison, Vincent Ridolfi, parent de celui qui, peu de mois auparavant, avoit été envoyé à l'échasaud, se jeta sur lui et le tua : sa semme fut aussi tuée au moment où elle se mettoit à la fenêtre pour implorer grâce, et leur maison fut pillée et brûlée. Celle d'André Cambini, leur ami, le fut également. Tous ceux qui avoient

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi, Ist. Fior. L. II, p. 76. — Istor. di Giov. Cambi. T. XXI, p. 119. — Scipione Ammirato. Lib. XXVII. p. 246. - Vita del P. Savonarola. L. IV, c. 34-48, p. 298.

CH. XCVIII. montré de l'attachement à Savonarole, furent 1498. livrés aux insultes de la populace, qui, les poursuivant par les noms d'hypocrites et de pénitens, ne leur permettoit de se montrer en aucun lieu public. La seigneurie, qui étoit entrée en charge au commencement de mars, auroit peutêtre pu arrêter les insurgés; mais elle étoit secrètement de leur parti : sur neuf membres dont elle étoit composée, six étoient ennemis du moine Savonarole. Dans le conseil souverain, tous ceux qui lui étoient attachés n'osèrent point venir prendre leur place; en sorte que le parti contraire s'y sentit assuré d'une grande majorité. Il en profita aussitôt pour nommer de nouveaux décemvirs de la guerre, et de nouveaux juges criminels, ou huit de balie, en déposant ceux qui occupoient alors ces emplois, et qui étoient favorables à Savonarole. Ainsi l'autorité de la république passa en de nouvelles mains : tous ceux qui l'avoient exercée jusqu'alors furent déposés ou proscrits; et les nouveaux chefs du gouvernement, voulant signaler leur haine pour les manières austères du réformateur, et pour l'hypocrisie dont ils l'accusoient, prirent à tâche d'encourager les jeux, les divertissemens, et même les vices, qu'il avoit si sévèrement réprimés. (1)

<sup>(1)</sup> Istorie di Giov. Cambi. T. XXI, p. 121. - Jacopo Nardi,

Le jour même de l'insurrection, on avoit en- ca. xcviii. voyé un courrier au pape, pour lui donner avis de la captivité de Savonarole. Alexandre VI paroissoit sentir qu'il ne falloit plus au parti de la réforme qu'un chef courageux pour renverser un édifice ébranlé depuis long-temps; sa sûreté exigeoit la mort de Savonarole, et il demanda avec instance que cet hérésiarque lui fût livré: en même temps, il accorda des indulgences aux Florentins, et il ordonna de réconcilier à l'Église tous ceux qui, en assistant aux sermons du moine, avoient encouru les excommunications (1). Mais la seigneurie voulut que le procès de Savonarole fût instruit à Florence; et elle demanda seulement au pape de lui envoyer deux juges ecclésiastiques pour y assister. Alexandre VI députa en effet, pour cet objet, frère Joaquim Turriano de Venise, général de l'ordre des Dominicains, et François Romolini, docteur de droit espagnol : en les faisant partir, il prononça par avance la condamnation de frère Jérôme Savonarole, et il le déclara hérétique, schismatique, persécuteur de

Ist. di Fior. Lib. II, p. 77-82.—Comment. di Filippo de' Nerli. Lib. IV, p. 79.—Vita del Padre Savonarola. Lib. IV, c. 42, p. 310.

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi Hist. L. II, p. 79.— Vita di Savonarola. Lib. IV, c. 43, p. 311.

472 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES

CH. XCVIII. la sainte Église, et séducteur des peuples. (1)

Le procès, instruit en même temps devant le nouveau tribunal des huit, tout composé d'ennemis de Savonarole, et devant les juges députés par le pape, commença par la torture, qui fut donnée au moine à plusieurs reprises. Cet homme, dont la constitution étoit foible, et dont les nerfs étoient très-irritables, ne put supporter les douleurs qu'on lui fit souffrir. Il avoua, pour les faire cesser, que ses prophéties n'étoient que de simples conjectures. Mais aussitôt qu'on voulut prendre ses dépositions sans tourmens, il maintint de nouveau la vérité de ses révélations et de toute sa prédication. Quand on lui opposa les aveux qu'on lui avoit arrachés par l'estrapade, il répondit qu'il reconnoissoit ou son peu de constance, ou la foiblesse de ses organes pour supporter les tourmens; qu'aussi souvent qu'on l'exposeroit à la torture, il sentoit bien qu'il se démentiroit lui-même; que cependant la vérité ne se trouvoit que dans les paroles qu'il prononçoit lorsque la douleur ou la terreur ne troubloient point son esprit. On lui sit en esset supporter de nouveaux tourmens qui lui firent faire de nouveaux aveux, toujours désavoués ensuite; et les juges, ne voulant pas s'expo-

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi. Lib. II, p. 80.—Istorie di Giov. Cambi. T. XXI, p. 126.

ser à ce qu'il les démentit encore une fois, ne CH. XCVIII. firent point suivant l'usage, lire sa confession 1498. devant lui, pour qu'il la reconnût publiquement. (1)

Pendant le mois que Savonarole passa en prison, il composa un commentaire du Miserere; ou psaume cinquante-unième, qu'il avoit laissé de côté lorsqu'il écrivoit l'exposition des autres psaumes, déclarant alors qu'il réservoit ce travail pour le temps de ses propres calamités. Cette exposition est imprimée avec le reste de ses œuvres. Cependant, le 23 mai, un nouveau bûcher fut élevé sur cette même place où son ami avoit dû entrer volontairement dans le feu. Les trois religieux Jérôme Savonarole, Dominique Bonvicini, et Silvestro Marussi, après avoir été dégradés par les juges ecclésiastiques, y furent attachés autour d'un pieu. Lorsque l'évêque Pagagnotti leur déclara qu'il les séparoit de l'Église, Savonarole répondit seulement ces mots, de la militante, donnant à entendre qu'il entroit dès-lors dans l'Église triomphante. Il ne dit rien de plus. Le feu fut mis au bûcher par l'un de ses ennemis, qui prévint l'office du bourreau. Ainsi mourut, entre ses deux disciples, le père Jérôme Savonarole, à l'âge de

<sup>(1)</sup> Jacopo Nardi. Lib. II, p. 81.— Vita del P. Savonarola. Lib. IV, c. 44, p. 312.

- 474 HISTOIRE DES RÉPUB. ITALIENNES, etc.
- vères avoient été donnés par la seigneurie pour recueillir les cendres des trois religieux, et les jeter dans l'Arno. Cependant quelques reliques en furent dérobées par les soldats mêmes qui gardoient la place; et elles sont jusqu'à ce jour exposées à Florence, à l'adoration des dévots. (1)
  - (1) Jacopo Nardi. Lib. II, p. 82.—Istor. di Giov. Cambi. T. XXI, p. 127.— Scipione Ammirato. Lib. XXVII, p. 247. Fr. Guicciardini. L. III, p. 190.—Petri Delphini. L. V, Epist. 73. apud Raynald. 1498, S. 18, p. 473.—Vita del Padre Savonarola. Lib. IV, c. 49, p. 326.— Comment. del Nerli. Lib. IV, p. 81.— Mémoires de Phil. de Comines. Liv. VIII, chap. XXVI, p. 433.

FIN DU TOME DOUZIÈME.

## TABLE CHRONOLOGIQUE

## DU TOME DOUZIÈME.

| Chapitre XCI. Considérations sur le caractère et le         | <b>'</b> S |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| révolutions du quinzième siècle page                        | I          |
| État de prospérité de l'Italie au moment où s'engagea       |            |
| la lutte pour son indépendanceibia                          | ł.         |
|                                                             | 2          |
| Jusqu'en 1492, l'Italie occupa le premier rang entre les    |            |
| nations européennes                                         | 5.         |
| Calamités qui commencèrent à cette époque, et qui           |            |
| réduisirent l'Italie en servitude                           | 3          |
| Coup-d'œil sur l'histoire entière de l'Italie               | 4          |
| Est-on fondé à accuser les Italiens d'avoir mérité de       |            |
| perdre leur indépendance?                                   | 5          |
| La nation la plus sage ne peut point enchaîner tous les     |            |
| événemens qui font sa destinée                              | 6          |
| La nation anglaise a couru plusieurs fois les chances       |            |
| qui ont perdu l'Italie                                      | <b>b.</b>  |
| Les Italiens n'auroient point sauvé leur indépendance       |            |
| en se réunissant en une seule monarchie. Exemple            |            |
| des Espagnols                                               | 7          |
| L'Italie ne pouvoit résister à toutes les nations qui l'at- |            |
| taquèrent à-la-fois                                         | 0          |
| Une guerre civile pouvoit également ouvrir l'Italie aux     | •          |
| étrangers, quand elle n'auroit formé qu'une seule           |            |
| monarchie                                                   | 1          |
| Droits éventuels de succession qu'une monarchie laisse      |            |
| toujours aux étrangers                                      | 2          |

| L'Italie auroit plutot pu etre sauvee par l'union de ses   |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| républiques                                                | 13         |
| Les états de l'Italie étoient aussi puissans au quinzième  |            |
| siècle que ceux de la France et de l'Allemagne             | 14         |
| L'Italie ne pouvoit prévoir le danger qu'elle couroit      | 16         |
| L'affoiblissement de l'esprit de liberté en Italie diminua |            |
| sa force de résistance                                     | ib.        |
| Diminution considérable dans le nombre des citoyens        |            |
| souverains                                                 | 17         |
| La puissance d'une république sur elle-même augmentée      |            |
| par la participation de tous à la souveraineté             | 18         |
| Le joug imposé sur les cités sujettes des républiques,     |            |
| aggravé pendant le quinzième siècle                        | 20         |
| Diminution de la liberté politique dans les capitales      |            |
| mêmes des républiques                                      | 21         |
| Diminution du sentiment d'indépendance dans les prin-      |            |
| cipautés italiennes pendant le quinzième siècle            | 22         |
| Un grand nombre des anciennes dynasties élevées par le     |            |
| peuple, perdit au quinzième siècle sa souveraineté         | 23         |
| Les états monarchiques cessèrent de s'appuyer sur un       |            |
| principe de légitimité                                     | 24         |
| Malgré ces germes de désordres futurs, le quinzième        |            |
| siècle fut un temps de haute prospérité                    | <b>2</b> 6 |
| Grands hommes qui brillèrent au quinzième siècle           | 27         |
| Les guerres du quinzième siècle se firent avec huma-       |            |
| nité                                                       | 28         |
| La milice italienne se fit honneur à cette époque aux      |            |
| yeux des ultramontains                                     |            |
| Enthousiasme de toute la nation pour les lettres           | <b>3</b> 0 |
| Crédit politique des gens de lettres dans tous les états   |            |
| d'Italie                                                   | ib.        |
| Émulation excitée par le grand nombre des petits           |            |
| états                                                      | <b>3</b> 1 |

| CHAPITRE XCII. Élection d'Alexandre VI; projets de réforme de Jérôme Savonarole; vanité de Pierre de Médicis, nouveau chef de la république florentine. | de<br>ve.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Louis Sforza invite Charles VIII à faire valo                                                                                                           |            |
| ses droits sur le royaume de Naples; fermentation                                                                                                       |            |
| de toute l'Italie. Ferdinand Ier meurt avant d'ét                                                                                                       |            |
| attaqué. 1492–1494 page 5                                                                                                                               | 13         |
| La puissance temporelle des papes s'étoit accrue pen-                                                                                                   |            |
| dant le quinzième siècle                                                                                                                                | В.         |
| Ils se trouvoient à la tête de la confédération des états                                                                                               |            |
| indépendans de l'Italie                                                                                                                                 | 4          |
| An                                                                                                                                                      |            |
| 1492. 25 juillet. Leur pouvoir éprouva une crise fâ-                                                                                                    |            |
| cheuse à la mort d'Innocent VIII                                                                                                                        | 5          |
| - Égoïsme des vingt-trois cardinaux rassemblés                                                                                                          |            |
| en conclave                                                                                                                                             | 6          |
| - Crédit et richesse de Roderic Borgia, vice-chan-                                                                                                      |            |
| celier                                                                                                                                                  | 7          |
| - Mœurs de Borgia, et ses cinq enfans 5                                                                                                                 | •          |
| - Rivaux de Borgia, Ascagne Sforza et Julien de                                                                                                         |            |
| La Rovère 5                                                                                                                                             | 0          |
| - 11 août. Élection simoniaque de Borgia, qui                                                                                                           | J          |
| prend le nom d'Alexandre VI 6                                                                                                                           | 1          |
| - Joie des Romains au commencement de son règne. 6                                                                                                      |            |
| — Désir de réforme qui se répand dans la chrétienté. 6                                                                                                  |            |
| - Caractère de la réforme, telle qu'elle fut entre-                                                                                                     | •          |
| prise en Italie                                                                                                                                         | / <u>,</u> |
| 1452. 21 septembre. Naissance de Jérôme Savonarole 6                                                                                                    | -          |
| 1483. Premières prédications prophétiques de Savona-                                                                                                    | -          |
| role 60                                                                                                                                                 | 6          |
| 1489. Arrivée de Savonarole à Florence                                                                                                                  | 7          |
|                                                                                                                                                         | 1          |

| 1 | An          |
|---|-------------|
| - | 1489. La ré |
|   | mo          |
|   | au          |
|   | 1492. Savoi |
|   | • die       |
|   | pas         |
|   | - Vanit     |
|   | ren         |
|   | 1493. Jalou |
|   | fils        |
|   | - Savoi     |
|   | tice        |

| 1489. La réforme de Savonarole ne s'étendoit qu'aux     |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| mœurs et à la discipline, et ne touchoit point          | •          |
| au dogmep.                                              | 68         |
| 1492. Savonarole refuse l'absolution à Laurent de Mé-   |            |
| dicis au lit de mort, parce que celui-ci ne veut        |            |
| pas rendre la liberté à Florence                        | 69         |
| - Vanité et incapacité de Pierre, qui succède à Lau-    | J          |
| rent de Médicis                                         | ib.        |
| 1493. Jalousie de Pierre de Médicis contre ses cousins, |            |
| fils de Pier Francesco, qu'il exile de Florence         | 72         |
| - Savonarole prêche à Florence la réforme politi-       | •          |
| tique, aussi-bien que religieuse                        | <b>73</b>  |
| - Savonarole menace l'Italie des calamités que          |            |
| devoit lui apporter la guerre                           | 74         |
| - Pronostics d'une guerre prochaine dans les pré-       |            |
| tentions de la maison de France, héritière de           |            |
| celle d'Anjou                                           | ìb.        |
| - Louis-le-Maure, gouverneur de Milan, veut réu-        |            |
| nir l'Italie contre les ultramontains                   | <b>75</b>  |
| - Pierre de Médicis s'oppose par vanité à cette         |            |
| union                                                   | 76         |
| - Irritation de Louis-le-Maure, et son inquiétude       |            |
| sur l'alliance secrète de Pierre de Médicis avec        |            |
| Ferdinand de Naples,,                                   | 77         |
| — 22 avril. Il forme une alliance séparée avec Ve-      |            |
| nise et Alexandre VI                                    | <b>78</b>  |
| - Louis-le-Maure craignoit que le roi de Naples         |            |
| ne voulût protéger son neveu contre lui                 | <b>79</b>  |
| — Incapacité de Jean Galéas Sforza, souverain no-       | _          |
| minal de Milan                                          | 80         |
| - Rivalité de sa femme Isabelle d'Aragon, et de         |            |
| Béatrix d'Este, femme de Louis-le-Maure                 | <b>8</b> r |

| An                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1493. 20 août. Maximilien succède à son père l'empe-      |     |
| reur Frédéric III                                         | 82  |
| - Louis-le-Maure marie sa nièce à Maximilien, et          |     |
| obtient secrètement pour lui-même l'investiture           |     |
| du duché de Milan                                         | 83  |
| - Il recherche l'alliance de la France, avant de          |     |
| dépouiller son neveu, et de prendre lui-même              |     |
| le titre de duc                                           | 84  |
| 1483. 30 août. Charles VIII avoit succédé à son père      |     |
| Louis XI                                                  | ib. |
| - Caractère de Charles VIII, d'après Guicciardin          |     |
| et Philippe de Comines                                    | 85  |
| — Sa figure monstrueuse, et son incapacité                |     |
| 1493. Offres d'alliance de Louis-le-Maure à Charles VIII. |     |
| - Négociations du comte de Caiazzo, de concert            |     |
| avec les émigrés napolitains                              | 88  |
| - Négociations du comte de Belgioioso auprès des          |     |
| favoris de Charles VIII                                   | 89  |
| - Convention entre Louis-le-Maure et Charles VIII,        | ·   |
| arrêtée par Briçonnet et le sénéchal de Beau-             |     |
| caire                                                     | 90  |
| — Négociations de Charles VIII avec tous ses voisins.     | 91  |
| 1492. 8 novembre. Traité d'Étaples avec Henri VII         |     |
| d'Angleterre                                              | 92  |
| 1473. 23 mai. Traité de Senlis avec Maximilien, roi des   |     |
| Romains                                                   | ib  |
| — 19 janvier. Traité de Barcelonne avec Ferdinand         |     |
| et Isabelle d'Espagne                                     | 93  |
| - Négociations de Perron de Baschi à Venise               | 94  |
| — L'ambassade française passe à Florence                  | ib. |
| 1494. Puis à Sienne                                       | 95  |
| — Et enfin à Rome                                         | 96  |

| An                                                                                                                                                        |                                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1493. Négociations de Ferdinan                                                                                                                            | d avec Charles VIII,                                                                                   |           |
| par l'entremise de Camill                                                                                                                                 | o Pandone $p$ .                                                                                        | 96        |
| - Son alliance avec le pape,                                                                                                                              | et mariage de Geof-                                                                                    |           |
| froi Borgia                                                                                                                                               |                                                                                                        | 97        |
| - Ouvertures de réconciliation                                                                                                                            | n faites par Ferdinand                                                                                 |           |
| i à Louis-le-Maure                                                                                                                                        |                                                                                                        | 98        |
| - Préparatifs de guerre de F                                                                                                                              | erdinand                                                                                               | 99        |
| - Nouveau mécontentement                                                                                                                                  | et artifices du pape 1                                                                                 | 00        |
| - Fermentation de toute l'Ita                                                                                                                             | die 1                                                                                                  | 01        |
| — Ferdinand pense à s'abouch                                                                                                                              | er à Gènes avec Louis-                                                                                 |           |
| le-Maure                                                                                                                                                  | 1                                                                                                      | 02        |
| 1494. 25 janv. Il meurt inopiném                                                                                                                          | nent à l'âge de 70 ans.                                                                                | ib.       |
| - Caractère de Ferdinand et                                                                                                                               | de son règne 1                                                                                         | о3        |
| — Sa figure et ses manières.                                                                                                                              |                                                                                                        | 04        |
| CHAPITRE XCIII. Préparatifs Premières attaques des Fran et en Romagne. Entrée de Pierre de Médicis lui livre t Toscane, Révolte de Pise; exil des Médicis | nçais dans l'état de Gèn<br>Charles VIII en Ital<br>toutes les forteresses de<br>révolution de Florenc | ie.<br>la |
| 1494. Quelques révolutions s'op<br>bileté, d'autres en dép                                                                                                | it de l'impéritie réci-                                                                                | •         |
| proques                                                                                                                                                   | itenue avec uno égale                                                                                  | ib.       |
| malhabilité des deux par                                                                                                                                  |                                                                                                        | 07        |
| — 25 janv. Alfonse II est pr                                                                                                                              |                                                                                                        | ib.       |
| - Ses préparatifs de défens                                                                                                                               | _                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                        | 09        |
| - Ses négociations avec Baj                                                                                                                               |                                                                                                        | ib.       |
| — Alexandre VI se joint à lu                                                                                                                              | _                                                                                                      |           |
| sistance des Turcs                                                                                                                                        |                                                                                                        | 10        |
| TOME XII.                                                                                                                                                 | 31                                                                                                     | •         |

| 4        |
|----------|
| <i>A</i> |
| AII.     |

| 1494. Alfonse resserre son alliance avec le pape Alexan- |
|----------------------------------------------------------|
| dre VI                                                   |
| - Faveurs dont il comble la maison Borgia, dans          |
| le royaume de Naples                                     |
| - Alliance d'Alfonse avec Pierre de Médicis, les         |
| républiques de Toscane, et les principautés de           |
| Romagne 11                                               |
| - Alfonse veut défendre par des armées les routes        |
| de Toscane et de Romagne, et la mer par une              |
| flotte sous les ordres de son frère D. Frédéric. 11      |
| - 13 juillet. Congrès de Vicovaro, pour régler la        |
| défense de l'Italie il                                   |
| - Diversion causée par le pape, qui emploie les          |
| forces napolitaines contre ses ennemis parti-            |
| culiers                                                  |
| - Une partie de l'armée, chargée de contenir les         |
| Colonne 117                                              |
| - Ferdinand, duc de Calabre, en conduit une              |
| autre partie en Romagneib.                               |
| - Proposition du vieux Paul Frégose, de causer           |
| une révolution à Gènes                                   |
| - Charles VIII avoit fait préparer une flotte ma-        |
| gnifique à Génes                                         |
| - Il y avoit envoyé le duc d'Orléans et deux mille       |
| Suisses 120                                              |
| - Fin de juillet. D. Frédéric et les émigrés génois      |
| attaquent Porto-Venere, et sont repoussés 121            |
| - 4 septembre. Il opère un déburquement à Ra-            |
| pallo, et y met à terre Hybletto de Fieschi              |
| avec les émigrés génois                                  |
| - Les émigrés attaqués à Rapallo par mer et par          |
| terre 124                                                |
| •                                                        |

## CHRONOLOGIQUE.

| An                                                   |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 494. Rapallo est pris; premières cruautés des ultra- |             |
| moutainsp.                                           | 123         |
| - Fuite d'Hybletto de Fieschi et de son fils         | 126         |
| - Juillet. Don Ferdinand conduit son armée en        |             |
| Romagne                                              | 127         |
| - Le sire d'Aubigny et le comte de Caiazzo lui       |             |
| tiennent tête                                        | ib.         |
| - Les conseillers de Ferdinand l'empéchent d'at-     |             |
| taquer d'Aubigny                                     | 128         |
| - Ferdinand se retire sous les murs de Faenza        | 130         |
| - Irrésolution de Charles VIII                       | ib.         |
| - Le cardinal Julien de La Rovère le décide à ten-   |             |
| ter son expédition                                   | 13 r        |
| — 23 août. Charles VIII part de Vienne pour pas-     |             |
| ser les Alpes avec une forte armée                   | 132         |
| - Le duc de Savoie et le marquis de Montferrat,      |             |
| tous deux mineurs, ne gardent point les pas-         |             |
| sages des Alpes                                      | 133         |
| - 9 septembre. Charles VIII reçoit à Asti la visite  |             |
| de Louis-le-Maure et de sa cour                      | 135         |
| — Maladie de Charles VIII à Asti                     | ih.         |
| - Entrevue de Charles VIII avec Jean Galeaz et       |             |
| Isabelle sa femme                                    | <b>'136</b> |
| - 20 octobre. Mort de Jean Galeaz; Louis, pro-       |             |
| clamé duc de Milan                                   | 137         |
| - Effroi que la mort de Jean Galeaz, qu'on croit     |             |
| empoisonné, répand dans l'armée française            |             |
| - Charles VIII prend le chemin de Pontrémoli,        |             |
| pour entrer en Toscane                               |             |
| - Soulèvement des Colonne à Rome, qui empêche        | _           |
| le pape de défendre la Toscane                       |             |
| - Foibles préparatifs de défense des Florentins      |             |
|                                                      | -           |

| 1494. L'armée française pouvoit être arrêtée devaut   |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Sarzane et Pietra-Santa                               | 41        |
| - Fermentation de Florence contre les Médicis, à      | •         |
| l'approche des Français                               | 42        |
| - Pierre de Médicis effrayé se rend au camp fran-     | -         |
| çais 1                                                | 43        |
| - Novembre. Médicis livre toutes les forteresses      |           |
| florentines aux Français                              | 44        |
| - Irritation des Florentins contre Pierre de Mé-      |           |
| dicis                                                 | 46        |
| - 8 nov. Médicis revient à Florence, et n'est pas     |           |
| reçu au palais par la seigneurie                      | 47        |
| - 9 nov. Il est forcé par le peuple insurgé à sortir  |           |
| de Florence avec ses frères                           | 48        |
| - Pierre de Médicis se réfugie à Bologne 1            | -         |
| - Jean Bentivoglio lui reproche de n'avoir pas su     | ••        |
| mourir à son poste                                    | ìЪ.       |
| - Pillage des richesses et des collections précieuses |           |
| des Médicis                                           | 50        |
| - Décret de la seigneurie contre les Médicis, et      |           |
| pour un changement de gouvernement 1                  | 5 I       |
| - Négociations du nouveau gouvernement avec           |           |
|                                                       | ib.       |
| - Jérôme Savonarole parle au roi de France,           |           |
| comme un prophète inspiré                             | <b>52</b> |
| - Fermentation du peuple de Pise à l'approche         |           |
| de Charles VIII                                       | 54        |
| - Le gouvernement de Florence sur les villes su-      | •         |
| jettes étoit devenu beaucoup plus oppressif,          |           |
| pendant la grandeur des Médicis 15                    | 55        |
| - L'agriculture et la salubrité de Pise, ruinées par  |           |
| l'abandon des canaux et des digues 15                 | 66        |

| An       |                                                    |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------|
| 494.     | Le commerce en gros et les manufactures inter-     |            |
|          | dits aux Pisans                                    | 157        |
|          | Pise n'a plus aucun historien après l'année 14,06. |            |
|          | Note                                               | 158        |
|          | Unanimité des Pisans pour secouer le joug          | 159        |
| -        | Louis-le-Maure les y fait exciter par Galeazzo     |            |
|          | de San-Sévérino                                    | ib.        |
|          | Simon Orlandi demande à Charles VIII la liberté    |            |
|          | de Pise                                            | <b>160</b> |
| -        | Charles VIII promet inconsidérément cette li-      |            |
|          | berté                                              | 161        |
| ,        | 9 novembre. Les Florentins chassés de Pise, qui    |            |
|          | se remet en liberté                                | ib.        |
| -        | Charles VIII se concerte avec d'Aubigny, avant     |            |
|          | de marcher sur Florence                            | 162        |
|          | Octobre et novembre. Ferdinand abandonne la        |            |
|          | Romagne à d'Aubigny                                | ib.        |
|          | D'Aubigny vient joindre Charles VIII devant        |            |
|          | Florence                                           | 163        |
|          | Charles VIII veut rétablir Médicis à Florence,     |            |
| •        | mais celui-ci ne revient pas à son appel           | 164        |
|          | 17 novembre. Entrée de Charles VIII à Flo-         |            |
|          | rence                                              | 165        |
|          | Négociation de Charles VIII avec la seigneurie     | 166        |
|          | Hardiesse de Pierre Capponi, qui déchire les pro-  |            |
|          | positions du roi, et en appelle aux armes          | 168        |
|          | 26 novembre. Convention de Charles VIII avec       |            |
|          | la république de Florence                          | 16g        |
| <b>(</b> | 28 nov. Départ de Charles VIII pour Sienne         | •          |

| CHAPITRE XCIV. Terreur et irrésolution du pape                  | e ä  |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| l'approche de Charles VIII. Ce monarque entr                    | e à  |
| Rome; abdication et fuite d'Alfonse II. Dispers                 |      |
| de l'armée de Ferdinand II. Le royaume de Nas                   | oles |
| se soumet à Charles VIII. 1494, 1495 p.                         | 171  |
| An                                                              |      |
| 1494. Réputation d'habileté d'Alexandre VI, fondée              |      |
| sur sa mauvaise foi                                             | 171  |
| - La politique, qui n'est pas d'accord avec la                  |      |
| morale, reste en défaut dans le danger                          | 172  |
| - Versatilité de la conduite d'Alexandre avec les               |      |
| Français                                                        | 173  |
| — A l'approche de Charles VIII, il veut négocier                |      |
| avec lui                                                        | 174  |
| - 9 décembre. Encouragé par la présence de l'ar-                |      |
| mée du duc de Calabre, il fait arrêter les né-                  |      |
| gociateurs qui venoient à lui                                   | 175  |
| - 2 déc. Entrée de Charles VIII à Sienne                        | 176  |
| - Retraite de Ferdinand, duc de Calabre, par                    |      |
| l'Ombrie jusqu'à Rome                                           | ib.  |
| - 19 déc. Nouvelle tentative de négociation du                  |      |
| pape avec les Français                                          | 177  |
| - Les feudataires de l'Église font leur paix parti-             | • •  |
| culière avec les Français                                       | 178  |
| - Toute la campagne de Rome est au pouvoir des                  | -,-  |
| Français                                                        | 170  |
| - Motifs de Charles VIII pour traiter avec le pape.             | _    |
| - Ses conseillers se flattent d'obtenir du pape les             | •00  |
| plus hautes dignités de l'Église                                | 181  |
| — 31 déc. Le roi entre dans Rome à la tête de son               |      |
| armée, tandis que le duc de Calabre en sort                     |      |
| par une autre porte                                             | 182  |
| MARKA TARAN PARABATA BANGALLA A A A A A A A A A A A A A A A A A |      |

| $\Delta n$                                           |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 4494. Aspect de cette armée ; les Suisses p. 183     | , |
| — Les Gascons, la gendarmerie ib.                    |   |
| - La cavalerie légère, la maison du roi 184          | ł |
| — L'artillerie 185                                   | , |
| 1495. Janvier. Le pape, retiré au château Saint-Ange |   |
| avec six cardinaux seulement, est deux fois          |   |
| menacé par l'artillerie française 186                | ; |
| - 11 janv. Paix entre le roi et le pape, et ses      |   |
| conditions                                           | 7 |
| — Le sultan Gem livré au roi par le pape 188         |   |
| - Mégociation antérieure de Bajazeth avec le pape    |   |
| pour faire empoisonner son frère 189                 | • |
| - L'ambassadeur de Bajazeth et celui du pape         |   |
| tombent aux mains de leurs ennemis 190               | ) |
| - 26 février. Le sultan Gem meurt empoisonné ib      |   |
| - Fabrice Colonne conduit un corps d'armée fran-     |   |
| çaise dans les Abruzzes                              | I |
| - 28 janvier. Charles VIII part de Rome pour         |   |
| Naples, par la route de San-Germano 19:              | 2 |
| - 30 janv. L'ambassadeur d'Espagne déclare à         |   |
| Charles VIII que ses maîtres défendront le roi,      |   |
| de Naples                                            | 3 |
| - Réponse des Français, et emportement de l'am-      |   |
| bassadeur                                            | 4 |
| - Fuite du cardinal de Valence, qui devoit rester    | • |
| en otage auprès du roi                               | 5 |
| - Prise, pillage et massacre de Monte-Fortino et     |   |
| Mont-Saint-Jean                                      | 6 |
| - Terreur d'Alfonse II, et irritation du peuple      |   |
| contre lui                                           | 7 |
| - Massacre des prisonniers d'état, au moment où      | • |
| il étoit monté sur le trône                          | 8 |

| -   | A / D |                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|
| 1 / | 495.  | Terreurs superstitieuses d'Alfonse p. 200           |
|     |       | 23 janv. Alfonse s'enferme au château de l'Œuf. 201 |
|     |       | Il signe un acte d'abdication en faveur de son      |
|     |       | fils, et fait embarquer ses trésors 202             |
|     |       | 3 février. Il part pour Mazari, en Sicile 203       |
|     |       | 19 novembre. Il y meurt après beaucoup d'actes      |
|     |       | de pénitenceib.                                     |
|     |       | 24 janvier. Inauguration de Ferdinand II à          |
|     | _     | Naples, après laquelle il repart pour l'armée. 204  |
|     |       | Il se fortifie à San-Germano ib.                    |
|     |       | Son armée, frappée de terreur, abandonne San-       |
|     | • •   | Germano. Il se replie sur Capoue 206                |
|     |       | 19 février. Soulèvement du peuple à Naples 207      |
|     |       | Ferdinand court à Naples, pour apaiser le sou-      |
|     |       | lèvement du peuple                                  |
|     |       | Son armée se débande pendant son absence, et        |
|     |       | Capoue se soulève contre lui 209                    |
|     |       | 20 fév. Vains efforts de Ferdinand pour ramener     |
|     | •     | les habitans de Capone à l'obéissance 210           |
|     |       | Il se retire dans le château de Naples 211          |
|     |       | 21 fév. Il s'embarque dans la crainte d'être trahi  |
|     |       | par ses soldats allemands 212                       |
|     |       | Il se rend maître de l'île d'Ischia                 |
|     |       | 22 fév. Entrée de Charles VIII à Naples 214         |
| _   |       | Charles attaque les forteresses de Naples 215       |
|     |       | 6 mars. Capitulation du château Neuf de Naples. 216 |
|     |       | 15 mars. Capitulation du château de l'Œuf 217       |
|     |       | Dispersion de l'armée de D. César d'Aragon, qui     |
|     |       | défendoit les Abruzzes et la Pouille ib.            |
|     | _     | Terreur des Turcs sur l'autre rive de l'Adria-      |
|     |       | tique                                               |
|     | •     | Intrigues de l'archevêque de Durazzo et de Con-     |
|     |       | O                                                   |

| 4        |     |
|----------|-----|
| A        | 17. |
| <b>4</b> | IL  |

| stantin Arianitès, pour préparer une révolte            |
|---------------------------------------------------------|
| en Albanie                                              |
| 1495. Désordre et orgueil de l'armée française il       |
| — Tous les grands seigneurs napolitains accourent       |
| à la Cour de Charles VIII 22                            |
| — Le roi mécontente tous les partis 22                  |
| — Il s'abandonne aux plaisirs et à la mollesse 22       |
| - Toutes les forteresses sont désarmées par l'im-       |
| prudence de ses officiers 22/                           |
| CHAPITRE XCV. Révolutions occasionnées en Toscano       |
| par le passage de Charles VIII. — Efforts des Flo       |
| rentins pour reconstituer leur république, soumettre    |
| Pise, et se soustraire à la malveillance des Siennois   |
| des Lucquois et des Génois. — Inquiétudes des Véni-     |
| tiens sur les succès de Charles VIII; ligue de l'Italie |
| pour maintenir son indépendance. 1494, 1495 226         |
| 1 494. État de la Toscane avant l'expédition de Char-   |
| les VIII                                                |
| - Révolutions qu'il produit à Florence, Pise,           |
| Sienne et Lucques                                       |
| - Les Florentins, en recouvrant la liberté, sa-         |
| voient à peine en quoi elle consiste228                 |
| — Le bonheur que desire chaque homme est pro-           |
| portionné au développement de ses facultés.             |
| Il n'est pas le même pour tous 229                      |
| — Le but du gouvernement est de rendre heureux          |
| le plus grand nombre possible d'hommes, en              |
| les élevant, non en les abrutissant 230                 |
| - La liberté politique est le plus puissant des         |
| moyens d'élever les hommes                              |

| An                                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| 1494. Confusion de la liberté politique et de la liberté     |
| individuelle                                                 |
| — Toutes deux étoient fort peu respectées à Venise. ib.      |
| - Cependant Venise prospéroit par sa prudence,               |
| et son gouvernement étoit l'objet de l'admi-                 |
| ration universelle 233                                       |
| - Tous les politiques florentins proposent d'imiter          |
| à Florence la constitution de Venise 234                     |
| - Trois partis opposés à Florence se font tous trois         |
| forts de l'exemple de Venise                                 |
| - Parti des piagnoni, dirigé par le père Savona-             |
| role, Valori, et Soderiniib.                                 |
| - Parti des arrabiati, dirigé par Dolfo Spini, et            |
| Guid' Antonio Vespraci                                       |
| - Parti des bigi, attaché aux Médicie absens 939             |
| - 2 décembre. Le parlement assemblé, confère à               |
| la seigneurie le ponvoir de balie 240                        |
| - La balie nomme vingt électeurs, chargés de dési-           |
| gner tous les magistrats 241                                 |
| - Les vingt électeurs ne peuvent point s'accorder            |
| entre eux, et ils perdent tout crédit 242                    |
| - Savonarole propose des élections populaires,               |
| un conseil composé de tous les citoyens, et                  |
| une amnistie 243                                             |
| - 23 déc. La formation du grand conseil est dé-              |
| crétée                                                       |
| 1495. 1er juillet. Les élections sont rendues au peuple. ib. |
| 1/194. Les Pisans de leur côté reconstituent leur répu-      |
| blique                                                       |
| - Ils défèrent les pouvoirs souverains aux magis-            |
| tratures municipales qui les avoient gouvernés               |
| pendant leur servitude                                       |

## CHRONOLOGIQUE.

| An                                                      |
|---------------------------------------------------------|
| 1495. Janvier. Premières hostilités entre les Pisans et |
| les Florentins p. 247                                   |
| - Négociations des Pisans auprès de Charles VIII,       |
| pour se conserver la protection de la France. 248       |
| - Briconnet vient à Florence pour exécuter le           |
| traité, recevoir de l'argent, et livrer Pise 250        |
| - 24 février. Il déclare n'avoir pu réussir à per-      |
| suader les Pisans, et repart pour Naples 251            |
| - Négociations des Pisans avec Sienne, Lucques,         |
| et le duc de Milan ib.                                  |
| - Le duc de Milan les renvoie aux Génois 252            |
| - Discours des ambassadeurs pisans au sénat de          |
| Gènes 253                                               |
| - Secours accordés aux Pisans par les Génois 255        |
| - Premiers succès de Lucio Malvezzi, capitaine          |
| des Pisansib.                                           |
| - 26 mars. Monte-Pulciano se révolte contre les         |
| Florentins, et se met sous la protection de             |
| Sienne                                                  |
| - Les Florentins recourent vainement à Char-            |
| les VIII                                                |
| Charles VIII envoie des secours aux Pisans              |
| contre Florence 259                                     |
| - Savonarole maintient les Florentins dans l'al-        |
| liance de France, par le crédit de ses pro-             |
| phéties                                                 |
| - Inquiétude et mécontentement des autres états         |
| d'Italie                                                |
| — Griefs de Louis-le-Maure contre les Français ib.      |
| - Animosité des rois d'Espagne et des Romains. 264      |
| - Négociations de Philippe de Comines à Venise,         |
| pour unir cette république à la France ih.              |
|                                                         |

| An                                                   |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 1495. Congrès à Venise pour former une alliance      |             |
| contre la France                                     | 266         |
| - Terreur des Vénitiens, en apprenant la prise       |             |
| de Naples                                            | 267         |
| - Danger du roi, si la ligue de la haute Italie      | •           |
| avoit enlevé Asti au duc d'Orléans                   | 269         |
| - 31 mars. La ligue contre la France est signée à    | Ū           |
| Venise, entre le pape, les rois d'Espagne et         |             |
| des Romains, les Vénitiens, et Milan                 | 270         |
| - Communication de cette ligue à Ph. de Comines.     | ib.         |
| - Secret des négociations, et trouble de Comines.    | 272         |
| - Articles publics de l'alliance purement défensifs. | 273         |
| - Articles secrets qui la rendent offensive          | 274         |
| - Foiblesse de Maximilien, qui ne peut tenir ses     | •           |
| engagemens                                           | 275         |
| - Le duc de Ferrare et les Florentins refusent       | •           |
| d'entrer dans la ligue                               | 276         |
| - Préparatifs de guerre des confédérés, et retraite  |             |
| des ambassadeurs                                     | 277         |
| CHAPITRE XCVI. Charles VIII abandonne le roya        | ume         |
| de Naples; il traverse Rome et la Toscane; il s'o    | uore        |
| un passage à Fornovo, malgré les confédérés          | , et        |
| parvient jusqu'à Asti. Il traite à Verceil avec le   | duc         |
| de Milan, délivre le duc d'Orléans assiégé d         | lans        |
| Novarre, et repasse les Alpes. 1495                  | <b>2</b> 79 |
| 1495. Ordonnance de Charles VIII pour réduire les    |             |
| impôts à Naples, sur le tarif des rois angevins.     | ib.         |
| - Importance de la noblesse dans le royaume          |             |
| féodal de Naples                                     | 280         |
| - Charles la mécontente comme le peuple              |             |
| _ <b>_</b> _ <b>^</b>                                |             |

| An                                                       |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1495. Il ne connoît ni les noms, ni les intérêts, ni les | ,           |
| services des anciens seigneurs napolitains. p.           | 282         |
| — On regrette l'administration prudente et régu-         |             |
| lière des Aragonais                                      | 283         |
| — La nation se sent humiliée par un joug étranger.       | 284         |
| — Impatience des Français de retourner dans leur         |             |
| patrie                                                   | ib.         |
| - Elle est augmentée par la nouvelle de la ligue         |             |
| de Venise                                                | 285         |
| - 12 mai. Charles VIII prend la couronne de              |             |
| Naples, sans attendre l'investiture du pape              | ib.         |
| — Discours de Pontanus à son inauguration                | 286         |
| - Charles donne des commandans aux diverses              |             |
| provinces, et leur laisse une moitié de son              |             |
| armée                                                    | 287         |
| — Il cherche à s'assurer des Colonne, des Savelli,       |             |
| et des San-Sévérini par des bienfaits                    | <b>288</b>  |
| - 20 mai. Il part de Naples avec une moitié de           |             |
| son armée pour retourner en France                       | <b>28</b> 9 |
| — 30 mai. Le pape se retire de Rome à l'approche         |             |
| des Français                                             | •           |
| - Charles fait rendre au pape les forteresses de         |             |
| Civitta-Vecchia et de Terracina                          | 291         |
| — 13 juin. Il arrive à Sienne, et s'y arrête pour        |             |
| faire donner la seigneurie de cette ville à              |             |
| M. de Ligny                                              | 292         |
| — Les Florentins font à Charles VIII de nouvelles        | _           |
| offres pour l'engager à leur remettre Pise               | 293         |
| — Ils exigent que Pierre de Médicis n'entre point        |             |
| sur leur territoire                                      | 294         |
| - Ils se mettent en état de défense, et Charles          | مو          |
| renonce à passer par leur ville                          | 295         |

An

| 1495.          | Nouvelles supplications des Pisans à Charles VIII, |              |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                | pour qu'il maintienne leur liberté p.              | 296          |
| '              | Vif intérêt que toute l'armée française prend      |              |
|                | aux Pisans                                         | 297          |
| (              | Charles VIII ajourne sa décision sur le sort de    |              |
|                | Pise, et renouvelle les garnisons des citadelles   |              |
|                | pisanes                                            | 298          |
| <del>-</del> 1 | inquiétude de l'armée française, en apprenant      |              |
| ,              | que les hostilités avoient commencé en Lom-        |              |
|                | bardie                                             | 299          |
| ]              | Louis-le-Maure provoque le duc d'Orléans, qui      |              |
|                | étoit demeuré à Asti                               | 300          |
| ;              | 1 1 juin. Le duc d'Orléans surprend la ville de    |              |
|                | Novarre                                            | <b>301</b>   |
| ]              | Le duc d'Orléans est assiégé dans Novarre par      |              |
|                | Galeaz de San-Sévérino                             | 302          |
| 2              | 3 juin. Charles VIII part de Pise pour Pontré-     |              |
|                | moli                                               | 3 <b>o</b> 3 |
| ]              | Il détache un petit corps d'armée pour saire       |              |
|                | une tentative sur Gènes                            | ib.          |
| -              | Cette armée éprouve des revers, et rejoint avec    |              |
|                | peine celle du roi                                 | 304          |
| 2              | 19 juin. L'avant-garde française brûle la ville    |              |
|                | de Pontrémoli                                      | <b>3e</b> 5  |
| I              | L'artillerie française traverse avec beaucoup de   |              |
|                | peine l'Apennin au-dessus de Pontrémoli            | <b>306</b>   |
| <b>— I</b>     | L'armée des confédérés, forte de quarante mille    |              |
|                | hommes, et commandée par le marquis de             |              |
| _              | Mantoue, attend les Français à Fornovo             | 307          |
| — I            | L'avant-garde française auroit pu être aisoment    | _            |
| _              | détruite à Fornovo par les confédérés              | _            |
| (              | juillet. L'armée française, réunie à Fornovo,      |              |

| 1    |  |
|------|--|
| An   |  |
| 2210 |  |

| ne passe pas neuf mille hommesp.                     | 300  |
|------------------------------------------------------|------|
| 1495. Les deux armées sont en présence sur la droite |      |
| du Taro, dans le bassin de Fornovo                   | 310  |
| — Le roi envoie Comines au marquis de Mantoue        |      |
| pour ouvrir des négociations                         | 312  |
| - Les alliés hésitent à attaquer les Français        |      |
| - 6 juillet. Le roi fait de nouveau demander le      | •    |
| passage, qui lui est refusé                          | 314  |
| - Disposition de son armée pour s'ouvrir le pas-     |      |
| sage par la force                                    | 315  |
| - Il est attaqué pendant sa marche par les Véni-     |      |
| tiens                                                | 316  |
| - Le marquis de Mantoue, qui l'attaque en queue,     |      |
| est repoussé                                         | 3.18 |
| - Les Stradiotes, qui devoient l'attaquer sur les    |      |
| flancs, abandonnent le combat pour piller            |      |
| le bagage                                            | 319  |
| - Le comte de Caiazzo, qui devoit attaquer les       |      |
| Français en tête, prend la fuite                     | 320  |
| — Les Français n'osent point attaquer à leur tour    |      |
| les Italiens                                         | 391  |
| — La bataille fort courte fut très-meurtrière pour   |      |
| les Italiens                                         | 322  |
| - Extrême terreur dans l'armée italienne, que Piti-  |      |
| gliano vouloit engager à attaquer le camp            |      |
| français pendant la nuit                             | 323  |
| — 7 juillet. Le roi vient loger à Médésana, toujours |      |
| en présence de l'ennemi                              | •    |
| — Comines est chargé de renouer des négociations.    | 325  |
| - 8 juillet. Le roi quitte son camp en silence pen-  |      |
| dant la nuit, et prend la route de Borgo San-        | _    |
| Donnino                                              | 326  |

| An                                                     |
|--------------------------------------------------------|
| 1495. Les Français gagnent un jour de marche sur       |
| l'armée italienne                                      |
| _ 9 et 10 juillet. Danger de l'armée française, sé-    |
| parée par la Trebbia                                   |
| L'armée continue sa retraite, toujours pour-           |
| suivie par le comte de Caiazzo 328                     |
| Souffrances et constance des Français pendant          |
| cette retraite329                                      |
| - 15 juillet. L'armée française arrive à Asti, où      |
| elle se met en sûreté 331                              |
| - Charles oublie son armée pour des intrigues de       |
| galanterie 332                                         |
| - Souffrances dú duc d'Orléans enfermé dans Asti. 333  |
| Impatience des Français qui desirent tous la           |
| paix                                                   |
| — L'armée italienne se fortifie autour de Novarre. 335 |
| — Comines, envoyé à la cour du marquis de Mont-        |
| ferrat, y entame des négociations pour la paix. 336    |
| Novarre est évacuée par le duc d'Orléans 337           |
| - Le bailli de Dijon amène au roi 20,000 Suisses,      |
| au lieu de 5,000 qu'il étoit chargé de solder 338      |
| - Le duc d'Orleans presse le roi d'en profiter pour    |
| renouveler la guerre                                   |
| — Ses ennemis s'opposent à ses projets 340             |
| — Ils rendent suspects les Saisses venus à l'ar-       |
| mée                                                    |
| - Charles VIII entre en traité avec le duc de          |
| Milan, séparé de ses alliés 341                        |
| - 10 octobre. Traité de Verceil avec le duc de         |
| Milan ib.                                              |
| - Mécontentement des Suisses que le roi veut           |
| renvoyer avec un mois de solde 343                     |
| •                                                      |

| An                                                                                                                                                          | •                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Nouvelle maladie répandu                                                                                                                                  | é p. 34                                                                                                      |
| CHAPITRE XCVII. Ferdinand de Naples, et recouvre sa e vendent aux ennemis des qu'ils occupoient en Tose capituler à Atella, et ils Naples. Mort de Ferdinan | capitale. — Les Français<br>Florentins les forteresses<br>cane. Ils sont réduits d<br>évacuent le royaume de |
| Réputation faite à Charles VIII de France qui ait été illustration lointaines                                                                               | ré par des conquêtes ib                                                                                      |
| ne peut conserver D'autres conquérans sont exce<br>d'amélioration, d'affranchisser                                                                          | usés par des projets<br>ment des peuples, d'in-                                                              |
| jures à l'honneur national à l<br>Charles VIII ne fit la guerre que<br>droits de succession qui n'étoie<br>Avant d'entrer à Naples, il por                  | e pour faire valoir des<br>ent pas même justes 350<br>avoit être assuré qu'il                                |
| ne s'y maintiendroit pas  An  1495. Conférence de Ferdinand                                                                                                 | II avec son père et                                                                                          |
| <ul> <li>Mai. Il se rend maître de</li> <li>Les Vénitiens s'emparent de</li> </ul>                                                                          | e Monopoli, et pillent                                                                                       |
| - Gaëte se soulève contre le<br>insurgés sont vaincus,                                                                                                      | pillés et massacrés ib.                                                                                      |
| — Premiers succès de Ferdina<br>TOME XII.                                                                                                                   | and II en Calabre 355                                                                                        |
| AUME VII.                                                                                                                                                   | 32                                                                                                           |

\_\_\_\_\_

| 495. Il est désait à Séminara par d'Aubigny p. 356   |
|------------------------------------------------------|
| - Fin de juin. Il se présente devant Naples avec     |
| une flotte                                           |
| - 7 juillet. Ferdinand est reçu dans Naples par le   |
| peuple, tandis que Montpensier est exclu des         |
| murs 35g                                             |
| - Efforts des Français pour rentrer dans Naples      |
| par la place du château Neuf 360                     |
| - 8 juillet. La ville est fermée par des barricades, |
| et la communication des châteaux avec la             |
| campagne est coupée aux Français 361                 |
| - Nombreuses sorties de l'armée française, enfer-    |
| mée dans les châteaux de Naples, 362                 |
| - Prosper et Fabrice Colonna entrent au service      |
| du roi Ferdinand                                     |
| - Octobre. Montpensier entre en traité pour l'éva-   |
| cuation des châteaux de Naples 364                   |
| - Précy s'avance pour délivrer Montpensier 365       |
| - Sa victoire à Éboli sur le prince de Matalone 366  |
| - Ferdinand engage par adresse Montpensier à         |
| signer la capitulation                               |
| - Son embarras pour fermer la route de Naples        |
| à Précy 369                                          |
| — Il fortifie les passages près de Pausilippe 370    |
| - Précy apprenant la capitulation de Montpen-        |
| sier, est obligé de se retirer ib.                   |
| - Montpensier s'échappe de nuit des châteaux de      |
| Naples, qui ne sont point livrés au terme            |
| de la capitulation 371                               |
| - Les Français du royaume de Naples sont com-        |
| promis par l'imprudente politique de leur sou-       |
| verain en Toscane                                    |

| An                                                     |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1495. Férocité des Gascons laissés par le roi au ser-  |               |
| vice des Pisans                                        | 3             |
| - Charles VIII s'engage de nouveau à livrer Pise       |               |
| aux Florentins, moyennant une augmenta-                |               |
| tion de subsides 37                                    | 4             |
| - 15 septembre. Livourne rendue aux Florentins. 37     | 5             |
| - D'Entragues refuse d'obéir aux ordres du roi,        |               |
| et de livrer Pise et ses forteresses i                 | ъ.            |
| — 20 septembre. D'Entragues promet aux Pisans          |               |
| de leur livrer dans cent jours sa forteresse 37        | 17            |
| 1496. 1er janvier. Les Pisans entrent en possession de |               |
| leur forteresse et la rasent                           | 8             |
| - 26 février. Sarzane rendue aux Génois, avec          |               |
| Sarzanello                                             | <b>79</b>     |
| — 30 mars. Pietra Santa vendue aux Lucquois i          | ь.            |
| — Pierre de Médicis s'approche des frontières flo-     |               |
| rentines                                               | ib.           |
| — Il demande des secours à tous les ennemis des        |               |
| Florentins                                             | 80            |
| 1495. 3 septembre. Tentative des Oddi contre les Ba-   | •             |
| glioni à Pérouse                                       | 81            |
| 1496. Virginio Orsini, après avoir rassemblé ses trou- |               |
| pes au nom des Baglioni, s'avance pour se-             |               |
| conder Pierre de Médicis                               | 82            |
| - Les princes d'Italie abandonnent Pierre de Mé-       | ~ ~           |
| dicis                                                  | 83            |
| — Virginio Orsini s'engage à passer dans le royaume    |               |
| de Naples avec les Vitelli, au service de Char-        | <b>&gt;</b> 4 |
|                                                        | ìb.           |
| Charles VIII ne donne aucun autre secours à            |               |
| ses généraux dans le royaume de Naples 3               | 04            |
| — La guerre se faisoit partout à-la-fois dans le       |               |

An

| royaume de Naples, mais partout avec mol-           |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| lesse                                               | 385 |
| 1496. Les Vénitiens envoient le marquis de Mantoue  |     |
| au roi de Naples avec une armée, et exigent         |     |
| en retour cinq villes sur l'Adriatique              | 386 |
| - Importance de la douane de Manfrédonia, qui       |     |
| perçoit un péage sur les troupeaux voya-            |     |
| geurs                                               | 387 |
| - Ferdinand et Montpensier veulent s'assurer de     |     |
| cette douane                                        | 388 |
| - Sept cents fantassins allemands, à la solde de    |     |
| Ferdinand, combattent contre toute l'armée          |     |
| française, et se font tuer jusqu'au dernier         | 389 |
| - Les deux armées présentent la bataille sous les   |     |
| murs de Forgia; mais ni l'une ni l'autre ne         |     |
| l'accepte                                           | 391 |
| — Les troupeaux voyageurs sont abandonnés aux       |     |
| soldats, qui les égorgent pour vendre les peaux.    | ib. |
| - L'une et l'autre armée appelle à soi des renforts |     |
| de toutes les provinces du royaume                  | 392 |
| - Charles VIII est sollicité pour envoyer des se-   |     |
| cours à Montpensier                                 | ib. |
| — Il annonce une expédition en Italie, qu'il aban-  |     |
| donne ensuite                                       | 393 |
| - Montpensier abandonne le siège de Circello pour   |     |
| secourir Frangetto de Montfort                      | 395 |
| — Les Suisses refusent de combattre, si Montpen-    |     |
| sier ne paye pas les soldes arriérées               | 396 |
| — Une grande partie de son armée se débande         | 397 |
| - Montpensier veut se retirer sur Vénosa, mais      |     |
| il est atteint à Atella, où il est assiégé          | 398 |
| - Situation de la ville d'Atella de la Basilicate   | ib. |

| An          | •                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1496.       | Gonsalve de Cordoue, après avoir battu les            |
| •           | barons angevins à Laino, vient joindre Fer-           |
|             | dinand devant Atella                                  |
|             | 5 juillet. Défaite d'une partie de la gendarmerie     |
|             | française ib.                                         |
|             | Déroute des Suisses à l'abreuvoir d'Atella 401        |
|             | 20 juillet. Capitulation de Montpensier à Atella. 402 |
| _           | 23 juillet. Montpensier sort d'Atella avec cinq       |
|             | mille hommes, et est conduit à Baia et à Poz-         |
|             | zuoli                                                 |
| • —         | Montpensier meurt des effets du mauvais air,          |
|             | avec la plupart de ses soldats                        |
| _           | Virginio et Paul Orsini sont jetés en prison,         |
|             | sur les instances d'Alexandre VI 404                  |
|             | Tout le reste du royaume de Naples, à l'ex-           |
|             | ception de trois places-fortes, se soumet à           |
|             | Ferdinand IIib.                                       |
| <b>—</b>    | Août. Ferdinand II épouse sa propre tante,            |
|             | Jeanne, sœur de son père 405                          |
| <del></del> | 7 septembre. Il meurt d'épuisement, âgé de            |
|             | vingt-sept ansib.                                     |
|             |                                                       |
| Снарі       | TRE XCVIII. Guerre de Pise ; les Pisans secourus      |
|             | le duc de Milan, les Vénitiens et l'empereur          |
| _           | ximilien. Trève en Italie. Déclin du crédit de        |
|             | onarole à Florence. Épreuve du feu, qui lui           |
| -           | proposée par un moine. Sa condamnation et sa          |
| •           | rt. 1494–1498 407                                     |
|             | ——————————————————————————————————————                |
| An          |                                                       |
| t 496.      | Charles VIII abandonne l'Italie pour ne songer        |
| - <b>V</b>  | qu'à ses plaisirs:                                    |

| An         |                                                    |       |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| 1496.      | Tous les Napolitains réconciliés à la maison       |       |
|            | d'Aragon par l'élection de D. Frédéric p.          | 408   |
|            | Le seul prince de Salerne rejette la paix et       |       |
|            | meurt exilé du royaume                             | 409   |
|            | Soumission des villes où les Français se main-     |       |
|            | tinrent le plus tard                               | 410   |
| •          | Guerre de Pise, en Toscane, conduite d'après       |       |
|            | le système militaire qui avoit précédé l'in-       |       |
| •          | vasion de Charles VIII                             | ib.   |
|            | Les Florentins combattent à Pise en même temps     |       |
|            | contre des Français et contre les ennemis des      |       |
|            | Français                                           | 411   |
|            | Politique de Louis Sforza, en appelant les Vé-     | -     |
|            | nitiens au secours des Pisans                      | 412   |
|            | Les Pisans s'aliènent de Louis Sforza              |       |
|            | La république de Venise les prend publique-        |       |
| *******    | ment sous sa protection                            | 414   |
| ` `        | Avantages remportés par les Pisans sur les Flo-    | -0    |
| differen   | rentins, avec l'aide des Stradiotes envoyés par    |       |
|            | Venise                                             | 415   |
|            | Louis Sforza, pour tenir les Vénitiens en crainte, | 4.0   |
| -          | appelle en Italie Maximilien, roi des Ro-          |       |
|            | mains                                              | 4.5   |
|            | Les Vénitiens consentent à payer, de concert       | 417   |
|            | avec Sforza et le pape, un subside au roi des      |       |
|            | Romains                                            | / - Q |
|            | Maximilien somme les Florentins d'entrer dans      | дго   |
|            |                                                    |       |
|            | la ligue d'Italie                                  | 419   |
|            | Plusieurs capitaines distingués arrivent au se-    |       |
|            | cours des Pisans                                   | 420   |
| and \$1000 | Ils cherchent à couper toute communication         | ,     |
|            | entre Florence et Livourne                         | 421   |

| An                                                |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 1496. Mort de Pietro Capponi devant le château de |            |
| Soiana                                            | 12         |
| - Maximilien traverse la Lombardie avec une si    |            |
| petite armée, qu'il n'ose pas se montrer dans     |            |
| les grandes villes 4                              | 23         |
| - Détresse des Florentins attaqués par tant d'en- | •          |
| nemis à-la-fois                                   | 24         |
| Les exhortations de Savonarole les maintien-      |            |
| nent fidèles au parti de la France 4              | <b>2</b> 5 |
| - Les ambassadeurs des Florentins, renvoyés par   |            |
| l'empereur au duc de Milan, ne veulent pas        |            |
| lui exposer leur commission                       | <b>2</b> 6 |
| - 8 octobre. Maximilien s'embarque à Gènes pour   |            |
| Pise 4                                            | 28         |
| - Il entreprend le siége de Livourne 4            | 29         |
| - Cruautés commises par ses troupes à Bolghéri 4  | 30         |
| - Arrivée de six vaisseaux français à Livourne,   |            |
| qui ravitaillent la garnison                      | ib.        |
| - 14 novembre. Tempête qui disperse la flotte de  |            |
| l'empereur, et le force à lever le siége 4        | 31         |
| - 19 novembre. L'empereur repart précipitam-      |            |
| ment pour Sarzane et Pontrémoli 4                 | 32         |
| - Après avoir de nouveau négocié avec les alliés  |            |
| en Lombardie, il repasse en Allemagne 4           | 33         |
| - Pendant l'hiver, les Florentins recouvrent les  |            |
| châteaux que les Pisans leur avoient enle-        |            |
| Îs 4                                              | 34         |
| - 26 octobre. Alexandre VI prononce la confis-    |            |
| cation des biens des Orsini qu'il veut donner     |            |
| à ses enfans 4                                    | 35         |
| 1497. Siége de Bracciano, soutenu par Bartholomée |            |
| Oraini                                            | 36         |

|       | <del></del>                                         |             |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|
| An    |                                                     |             |
| 1497. | Les Vitelli de Città di Castello forment une ar-    |             |
| •     | mée pour secourir les Orsini                        | 437         |
| -     | L'armée pontificale est battue par les Vitelli, et  |             |
|       | son général le duc d'Urbin est fait prisonnier.     | 438         |
|       | Paix entre le pape, les Orsini et les Vitelli       | 439         |
|       | Charles VIII fait passer JJ. Trivulzio en Italie    |             |
|       | avec une petite armée                               | 441         |
|       | Trivulzio veut causer une révolution à Gènes,       |             |
|       | de concert avec les Frégosi, mais il est forcé      |             |
|       | à se retirer                                        | 442         |
|       | Le duc d'Orléans n'entre point en Italie pour       |             |
|       | seconder Trivulzio, de peur d'être absent de        |             |
|       | France au moment de la mort de Charles VIII.        | 443         |
|       | 5 mars. Trève signée entre la France et l'Espagne,  |             |
| •     | et rendue commune à tous les états d'Italie         | ib.         |
|       | Le pouvoir passe alternativement à Florence du      |             |
|       | parti des piagnoni à celui des arrabbiati           | 445         |
| -     | Négociations des Florentins avec la ligue d'Italie. | 446         |
| -     | 29 avril. Pierre de Médicis en profite pour tenter  |             |
|       | de surprendre Florence                              | 447         |
| -     | Le gonfalonier et quatre des premiers citoyens      |             |
|       | accusés d'être entrés dans le complot de Pierre     |             |
|       | de Médicis                                          | 448         |
| · —   | 17 août. Sentence de mort prononcée contre          |             |
|       | les prévenus, avec l'agrément d'un conseil de       |             |
|       | Richiesti                                           | 449         |
| -     | 17 août. Le conseil des Richesti rejette l'appel    |             |
|       | au peuple, interjeté par les condamnés              | <b>45</b> 0 |
|       | La seigneurie hésite à ordonner l'exécution         | 452         |
| -     | Formes compliquées des délibérations de la sei-     |             |
|       | gneurie, respectées en même temps qu'on fait        |             |

| An            | •                                            |     |
|---------------|----------------------------------------------|-----|
| x 497. La sen | tence de mort est exécutée dans la nuit. p.  | 454 |
| 21 aoi        | it. Savonarole perd de son crédit, pour ne   |     |
| s'éti         | re pas opposé au supplice de ses ennemis     | ib  |
| - Il pro      | voque la cour de Rome, en préchant contre    |     |
| la c          | onduite d'Alexandre VI et de ses fils        | 455 |
| — 14 jui      | n. Assassinat de François Borgia par César   |     |
| Bor           | gia                                          | ib  |
| - Alexa       | ndre VI excite tous les ennemis de Savo-     |     |
| nar           | ole                                          | 456 |
| - La sei      | gneurie de Florence ordonne à Savonarole     |     |
| de            | cesser ses prédications                      | 457 |
| - Savon       | arole déclare qu'une excommunication du      |     |
| pap           | e est sans force lorsqu'elle est injuste, et |     |
| rece          | ommence à prêcher                            | 458 |
| 1498. Savon   | arole fait détruire sous le nom d'anathème   |     |
| tou           | it ce qui lui paroît encourager au vice ou   |     |
| à la          | mollesse                                     | 460 |
| — Le ра       | pe fait prêcher à Santa-Croce contre Savo-   |     |
| nar           | ole                                          | 461 |
| - L'anta      | agoniste de Savonarole offre de subir avec   |     |
| lui           | l'épreuve du feu                             | 462 |
| — Domi        | nique Bonvicini de Pescia, accepte le défi   |     |
| pou           | ır son maître                                | ib  |
| - Ardev       | ir de tout le peuple florentin pour presser  |     |
| l'ép          | reuve du feu                                 | 463 |
| — 7 avri      | l. Bûcher préparé pour l'épreuve des deux    | ,   |
| mo            | ines                                         | 464 |
| - Les F       | ranciscains font naître des difficultés pour |     |
| reta          | arder l'épreuve                              | 466 |
| - Savon       | arole ne veut pas consentir à ce que son     |     |
|               | ciple pose le sacrement pour entrer dans     |     |
| le l          | bûcher.                                      | ib. |

| An '                                                  |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1498. Une pluie violente sépare l'assemblée, sans que |   |
| l'épreuve ait pu avoir lieu p. 467                    | ļ |
| - arritation du peuple contre Savonarole, parce       |   |
| que le spectacle attendu a manqué 468                 | Š |
| - Le couvent de Saint-Marc est attaqué, et Savo-      |   |
| narole mené en prison avec deux de ses                |   |
| moines                                                | } |
| — 8 avril. François Valori est arrêté par la popu-    |   |
| lace, et assassiné par Vincent Ridolfi ib.            | , |
| - Le pouvoir souverain passe au parti ennemi de       |   |
| Savonarole                                            | , |
| - Alexandre VI envoie deux juges à Florence pour      |   |
| assister au procès de Savonarole; mais il le          |   |
| condamne d'avance                                     | , |
| - On arrache par la torture des aveux à Savona-       |   |
| role, qu'il dément ensuite 472                        | ľ |
| - 23 mai. Savonarole est brûlé sur la place pu-       |   |
| blique, avec Dominique Bonvicini et Salvestro         |   |
| Maruffi, ses disciples                                | , |

FIN DE LA TABLE DU TOME DOUZIÈME.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET, RUE DE VAUGIRARD, N° 9.

. . • • . . . •

w b w

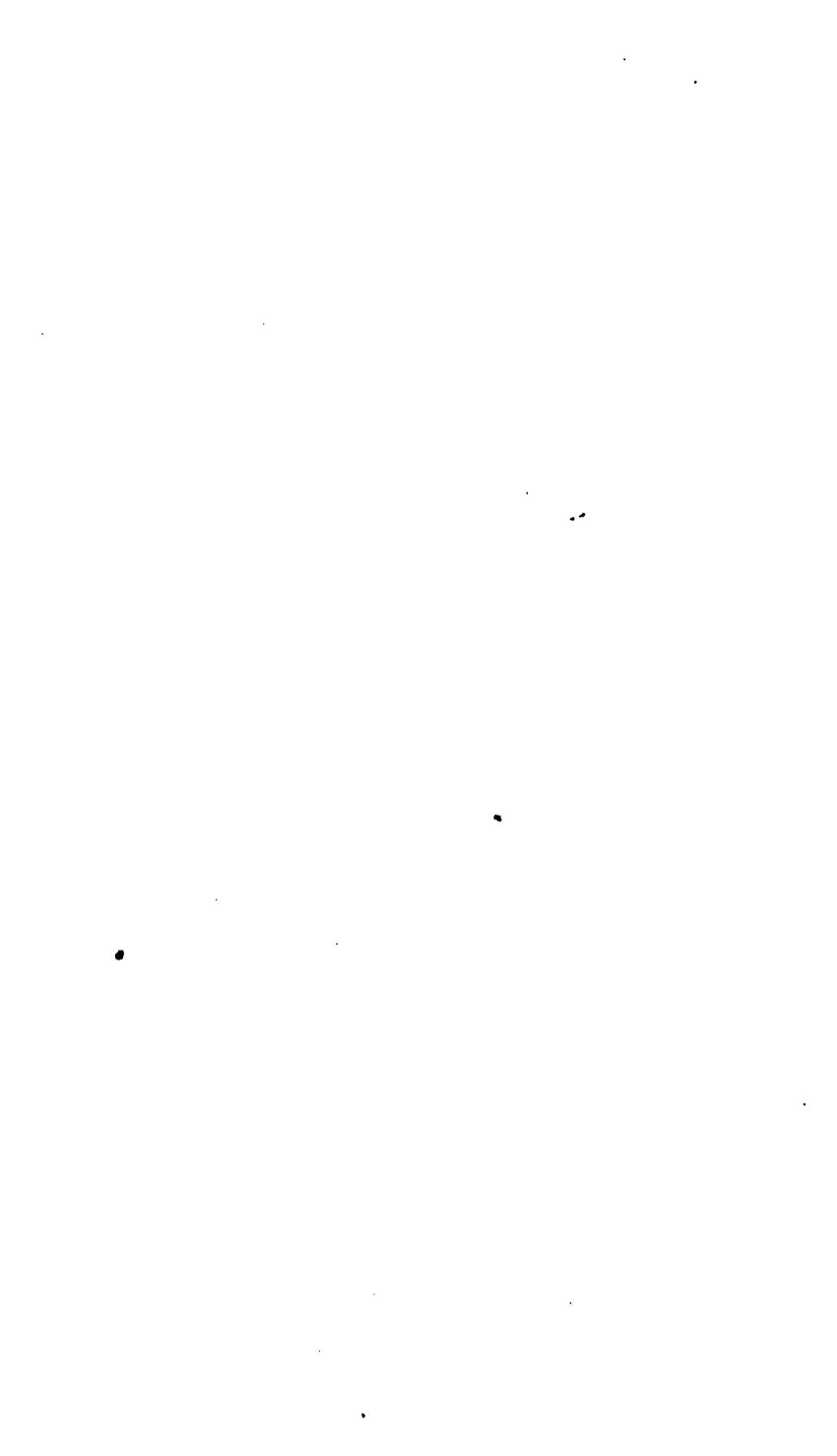

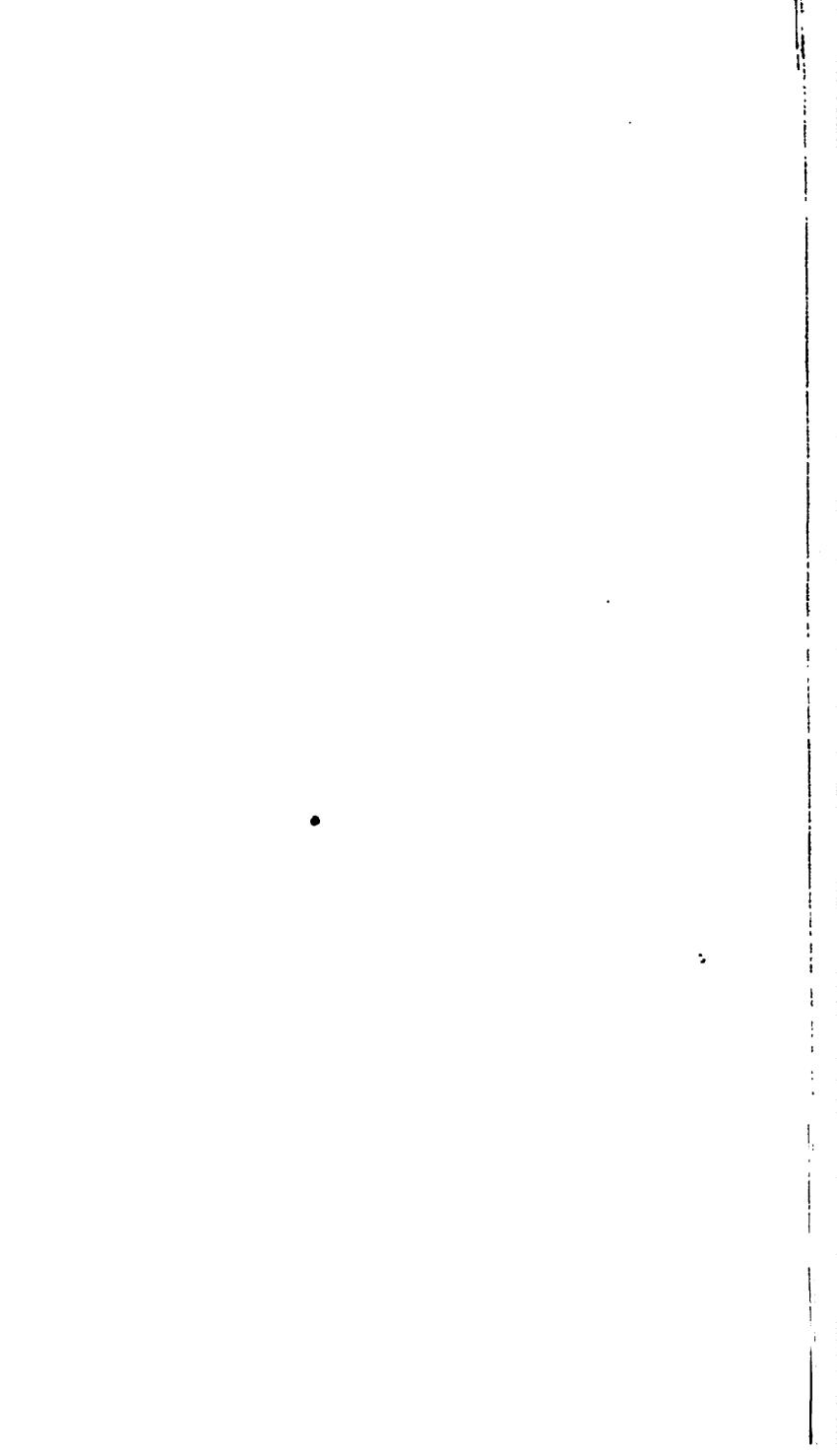

|   | • |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | , |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

LEDOX LIBRARY